**HISTOIRE** LITTÉRAIRE DES TROUBADORS, CONTENANT LEURS VIES, LES **EXTRAITS DE...** 



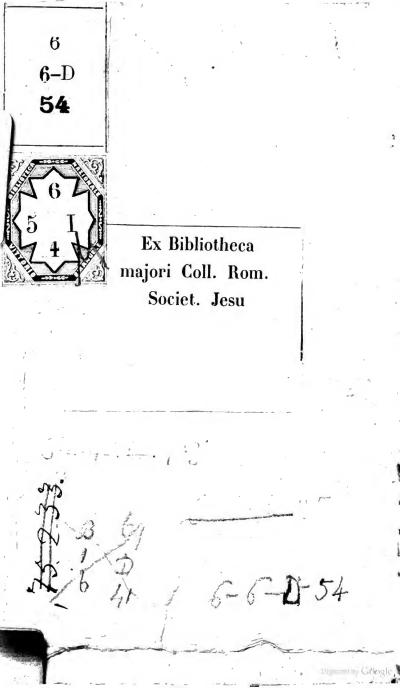

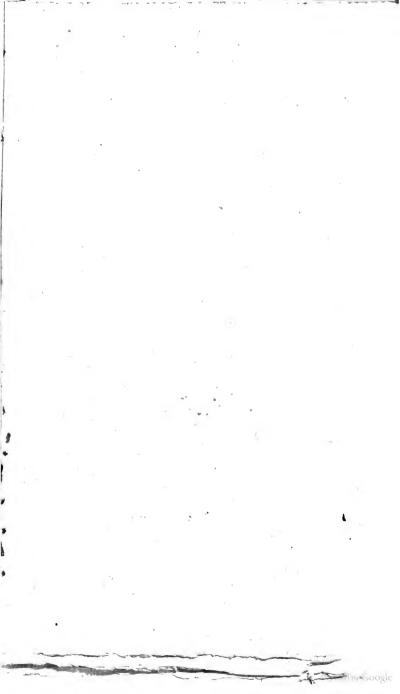

# HISTOIRE

DES TROUBADOURS,
TOME TROISIÉME,





# HISTOIRE

LITTÉRAIRE.
DES TROUBADOURS:

CONTENANT

LEURS vies, les extraits de leurs piéces, & plusieurs particularités sur les mœurs, les usages, & l'histoire du douzième & du treizième siècles.

TOME TROISIEME.





A PARIS,

Chez Durand, neveu, Libraire, rue Galandei

M. DCC, LXXIV.



# TABLE

# • DES ARTICLES

Contenus dans ce troisième Volume:

| Gur D'UISEL,             | page T   |
|--------------------------|----------|
| GUIBERT AMIELS,          | 21       |
| FREDERIC, roi de Sicile, | & LE     |
| COMTE D'EMPURIAS,        | 23       |
| ARNAUD CATALANS,         | 29       |
| GUIONET,                 | 31       |
| GUI DE CAVAILLON &       | BER-     |
| TRAND D'AVIGNON,         | 34       |
| GUILLALMET,              | 42       |
| Tomiers & Palazis,       | 45       |
| GUILLAUME DE BAUX        | , prince |
| d'Orange,                | 52       |
| ARNAUD DE COMMINGE       | s, 60    |
| ARNAUD DE MARSAN,        | 62       |

| vj TABLE                  |              |
|---------------------------|--------------|
| RAIMOND DE CASTELNAT      | J. 77        |
| RICHARD DE BARBÉSIEU      | , 8 <b>0</b> |
| GUILLAUME DE MONTA        | GNA-         |
| GOUT,                     | 92           |
| GUILLAUME DE MUR,         | 107          |
| RAIMOND DE TOR OU DI      | E LA         |
| Tour, DE MARSEILLE,       | 115          |
| GUILLAUME DE SAINT-DE     | DIER         |
| ou SAINT-LEIDIER,         |              |
| BERNARD MARTIOU MAR       | TIN          |
| LE PEINTRE,               | 136          |
| PAULET DE MARSEILLE,      | 138          |
| PIERRE DURAND,            | 147          |
| PIERRE III, roi d'Aragon, | 150          |
| PIERRE DE BUCIGNA         | c ou         |
| Rosignac,                 | 154          |
| LE MOINE DE MONTAUI       |              |
|                           | 156          |
|                           | -            |

Maître BERNARD D'AURIAC,

| DES ARTICLES.         | vij         |
|-----------------------|-------------|
| ALBERT DE SISTERON,   | 180         |
| RAIMOND GAUCELM D.E   | 1B É-       |
| SIERS,                | 187         |
| AMANIEU DES ESCAS,    | 193         |
| BERNARD DE VENZEN     | AC,         |
| . 5                   | 225         |
| PIERRE DE CORBIAN OU  | Cor-        |
| BIAC,                 | 227         |
| PIERRE & AUSTOIS DE M | AEN-        |
| ZAC,                  | 234         |
| PIERRE CARDINAL,      | 236         |
| GUILLAUME BOYER DE N  | ICE,        |
|                       | 272         |
| THIBAUT DE BLINON,    | 275         |
| RAIMOND VIDAL DE B    | ÉSAU-       |
| DUN,                  | 27 <b>7</b> |
| HUGUES DE PENNA,      | 309         |
| Pons de la Garda,     | 311         |
| RAMBAÜD,              | 313         |
| GERVERI DE GIRONE,    | 316         |
|                       |             |

dt Google

| Viij TABLE DES ARTICLES.                                  |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| NATIBORS, OU MADAME                                       | T I          |
| BERGE,                                                    | 321          |
| RAIMOND DE SALAS,                                         | 323          |
| Pons de Montlaur,                                         | 326          |
| GIRAUD RIQUIER,                                           | 329          |
| ARNAUD DE TINTIGNAC,                                      | 375          |
| JEAN ESTÈVE DE BÉSIE                                      | RS,          |
|                                                           | 377          |
| TROUBADOURS INCONN ou dont les articles sont peu in tans. | us.<br>npor- |



PIÈCES ANONYMES,

HISTOIRE



# X'CIX. GUI D'UISEL.

Selon l'historien provençal, Gur étoit seigneur d'Usel, bon château en Limousin, qu'il possédoit conjointement avec ses deux freres, Ebles & Pierre: outre ce château, ils en avoient beaucoup d'autres. Cependant Nostradamus, (dont l'inexactitude prend Uzès pour Usel,) raconte que les trois freres ne pouvant vivre avec le peu de bien qu'ils avoient, Ebles insinua que le meilleur.

Tome III.

### 2 HIST. LITTERAIRE

parti à prendre, s'ils ne vouloient pas mourir de faim, étoit de se livrer à la poésie, & de visiter les cours des princes. Ce conseil sur approuvé. Ils communiquèrent leur projet à Elias, un de leurs cousins, gentilhomme pauvre, mais bon jongleur; & ils le prièrent de se joindre à eux. Elias y consentit volontiers. Avant de partir, les trois freres convinrent que Pierre, habile musicien, chanteroit les chansons de Gui & les sirventes d'Ebles; qu'ils ne se sépareroient jamais; que Gui recevroit l'argent, & le distribueroit aux deux autres par égale part.

On voyoit souvent de pareilles associations de jonglerie. Nos manuscrits confirment le récit de Nostradamus sur celle des trois freres & du cousin; & les représentent tous quatre comme troubadours, Gui composant de bonnes chansons, Ebles des sirventes, Elias des tensons, & Pierre chantant leurs poésies.

### DES TROUBADOURS.

Mais l'historien provençal ne dit mot du motif que leur attribue Nostradamus. Les seigneurs du bon château d'Uisel, possesser de plusieurs autres châteaux, pouvoient-ils craindre de mourir de saim? D'un autre côté, peut-on croire que leur association n'ait eu pour objet que de se faire considérer par leurs talens? Des vues d'intérêt, de gloire & de plaisser, y concoururent vraisemblablement. Plus d'un troubadour, qui pouvoit vivre chez lui dans l'aisance, mais d'une manière obscure, couroit au-dehors après la fortune, aussi-bien qu'après la considération.

Du reste, Nostradamus, sujet à tant de méprises, peut avoir consondu les trois freres avec leur cousin, qui étoit réellement dans le besoin. Nous avons un couplet de Faidit, où il reproche à Elias d'Uisel sa pauvreté & celle de son château. Elias en convient dans sa réponse, & fait d'autres reproches à son adversaire.

A ij

# 4 HIST. LITTERAIRE

Revenons au principal objet de cet article. Gui d'Uisel étoit chanoine de Brioude & de Montserrand. Le déréglement des mœurs ecclésiastiques lui permettoit de suivre librement ses goûts. Il alla en Provence avec ses associés; & y devint amoureux d'une dame, noinmée Nugidas de Mondus, nièce de Guillaume comte de Montpellier, & cousire germaine de la reine d'Aragon. Cette reine doit être Marie, fille unique du comte, qui épousa Pierre II en 1204. Nous ne trouvons d'ailleurs aucun éclair-cissement sur la dame dont il s'agit.

Le troubadour sit pour elle des chansons, qui le mirent en honneur. Rebuté d'abord, il reçut ensin des espérances. Un jour qu'il pressoit plus vivement sa maîtresse d'agréer son hommage: » Vous etes un noble homme, lui dit madame de Mondus; quoique vous soyez clerc, vous êtes aimé & estimé; & je vous pyeux tant de bien, que je ne puis me » défendre de faire tout ce qui vous » conviendra. Vous pouvez m'avoir » pour maîtresse ou pour semme. Voyez » lequel vous voulez choisir. « Elle ne cherchoit qu'à éprouver le caractère de son amant, qui sans doute n'étoit pas dans les ordres : on doit supposer aussi qu'elle étoit veuve.

Transporté de joie, Gui consulta son cousin Elias; & voici une tenson entre eux sur cette importante matière.

#### Gur.

Dr dites-moi, Elias, un amant sincère qui aime sa dame de bonne soi, se qui est aimé de même, doit-il, selon se les droites lois d'amour, souhaiter se plutôt d'en être l'amant que le mari, se dans la supposition qu'on le laisse maîse tre du choix?

# ELIAS.

» J'ai le cœur d'un loyal amant, & » & non d'un trompeur : ainsi je tiens à » plus grand honneur d'avoir pour tou A iij

# HIST. RITTÉRAIRE

» jours dame belle & fage, que de ne la » posséder qu'un an; & je juge meilleure » la condition du mari, qui toujours » posséde sa dame: car j'ai vu bien des » intrigues d'amour cesser & se rom» pre. «

#### G u I.

» J'estime par dessus toutes choses ce pui fait devenir meilleur; & je ne méprise rien tant que ce qui fait empirere. Pour une maîtresse, on s'essorce d'acquérir de jour en jour plus de mérite; pour sa semme, on se néglige, on perd le mérite qu'on a. Un amant est loué de son amour; & on se moment que de celui d'un mari pour sa semme. (Il est étonnant de trouver au treizième siècle ce honteux & absurde préjugé, si répandu de nos jours.)

## ELIAS.

» Si vous aimiez tant soit peu, vous » sentiriez l'absurdité que vous venez, » de dire. Un faux amans ne cherche préférant des chaînes qui me lient éterpréférant des chaînes qui me lient éterpréférant des chaînes qui me lient éterpréférant à ma dame, je prouve que
prien ne me plairoit tant ailleurs; &
pue lorsqu'elle voudra de moi, je ne
preux point avoir la liberté de lui manquer. «

#### Gui.

» Je ne fais point d'injure à ma dame, en ne souhaitant pas de l'avoir pour semme; c'est, au contraire, par le respect & l'amour extrême que je lui porte. La sidélité d'un amant est bien plus honorable. S'il prend une maîtresse, il est retenu par la honte attachée à l'inconstance. A-t-il pour pelle des procédés indignes & indécens? il pèche contre l'amour; il ossense, à so son déshonneur, toutes les règles de la galanterie. «

# ELIAS.

» On seroit fondé à me regarder A iv » comme un trompeur, si, pouvant » avoir sans surveillant, sans compagnon » & sans maître, celle que j'aime, je » demandois autre chose. Le mari obtient » aisément ce qu'il désire; & l'amant » l'achète bien cher. Ainsi, on a beau » dire, j'aime mieux être mari joyeux » qu'amant dans l'inquiétude. «

Je conviens que les idées romanefques de galanterie, & plus encore la corruption des mœurs, pouvoient faire pencher la balance du côté de Gui. Mais n'est-ce pas la honte de son siècle, comme du nôtre, qu'une pareille question pût devenir problématique? La saine morale n'est-elle pas essentiellement d'accord avec la nature? Et qu'y a-t-il de comparable à l'union sacrée de deux cœurs, que la sympathie, la tendresse, l'estime, la consiance, les services mutuels, les innocens plaisirs, & les gages précieux de l'amour chaste & conjugal, rendent l'un pour l'autre un principe

9

constant du bonheur? Jusqu'aux peines du mariage, quand il est assorti par la sagesse, tout doit le rendre cher aux époux sensibles & vertueux. Ce n'est point l'ivresse d'une passion orageuse, où les transports de joie amènent, sinon des sureurs, du moins les dégoûts, les parjures & les remords.

Gui d'Uisel persista dans son sentiment. Mais la dame de Mondus, qui ne croyoit pas sans doute aux visions romanesques, pensa qu'il vouloit se réserver la liberté de l'inconstance. Elle en sut extrêmement choquée, dit l'historien provençal; elle congédia le troubadour, sous prétexte qu'elle ne seroit jamais son amant d'un homme qui n'étoit pas che valier, & épousa un chevalier de Catalogne.

L'amant disgracié se vengea par une chanson, où l'on ne retrouve plus cette belle stamme dont il se vantoit. Après avoir dit que sa dame le quitte, mais

Av

# 10 HIST. LITTÉRAIRE qu'il ne cesse pas pour cela de chanter; il ajoute:

» Je me repens bien de la douleur » que j'en ai eue. Je suis fort satisfait » de son changement, puisqu'elle m'ap» prend à changer. Ses caresses m'au» roient sait grand plaisir; mais sa solie » a changé mes idées, comme le tems » changera bientôt ses attraits. On ne » doit plus me reprocher d'avoir menti » en la louant: je me corrige à présent » qu'elle me donne sieu de dire tout » le contraire. «

Sa passion n'étoit cependant pas éteinte; & la chanson suivante exprime les tourmens d'un cœur sensible & vivement agité.

» Non, je n'aurois pas cru qu'amour » pût jamais me déplaire, ni me rendre » infupportable à moi-même. Je n'avois » pas encore senti ses rigueurs. Insensé » que j'étois! je faisois gloire d'aimer » fans fausseté & de tout mon cœur. Je Amour est le contraire de tous les autres métiers: plus on y est habile, moins on y gagne. Les foibles amans, satisfaits de la plus légère faveur, se trouvent trop heureux & s'abandonnent à la joie. Tous les profits sont dévolus aux trompeurs. Hélas! amour est une grande folie. Que j'ai été fou, moi qui ne pouvois vivre un seul jour sans aimer! moi, qui ai reçu de l'amour les plus grands maux, sans aucun bien!

Amour est tellement dégénéré,
qu'avant de savoir si l'on est bon ou
méchant, les dames veulent aimer à
l'essai : aussi changent elles souvent.
Une mode encore pire est survenue :
sans amour on veut avoir une amie.
N'en disons pas davantage : car cesui
qui reprend avec douceur, corrige
A vi

· Dia zed a Google

## 12 HIST. LITTERAIRE

∗ toujours mieux que s'il se mettoit ent
⇒ colère.

» Ah! si amour étoit ce qu'il avoit » coutume d'être; non, aucune joie ne » lui seroit comparable. Il écartoit tous » les soucis, toutes les agitations dont il » n'étoit pas la source; il assaisonnoit ses » peines de mille douceurs. Amour respiroit la générosité, l'honneur, la civiplité, la sagesse, la courtoisse. Tout ce » qui tendoit à fausser la galanterie, il le » rejetoit bien loin & avec opprobre.

Mais, quoique amour m'ait donné la mort, je ne dois point trop en dire de mal. Car il y a bien encore quelque loyal amant, à qui mes invectives feroient une peine mortelle; & l'on doit au moins plaindre l'amant fince cère, tant qu'il reste dans le droit chemin. «

Une profonde mélancolie, fruit de l'amour malheureux ou de l'orgueil humilié, enchaîna le talent de Gui. Il re-

# DES TROUBADOURS.

nonça aux vers, aux chansons. Les chevaliers & les dames en étoient fâchés, surtout madame Marie de Ventadour, qui avoit pour lui une estime particulière. Afin de le tirer de cet état de langueur, elle imagina de lui proposer une question, propre à exciter la verve d'un troubadour. C'est le sujet de la tenfon suivante.

# MARIE DE VENTADOUR.

» Gui d'Uisel, je suis affligée que » vous ne chantiez plus; & je voudrois » bien vous en faire reprendre l'usage. » Voici une question qui est de votre » compétence. Une dame doit-elle, sui-» vant les droites lois d'amour, autant » faire pour un loyal amant, que l'amant » pour elle? «

#### G u r.

» Madame Marie, je croyois avois » quitté à jamais les tensons, & tout le » reste. Mais je n'ose résister à une invitation telle que la votre. Je vous ré-

# 14 HIST. LITTERAIRE

» pondrai que la dame ne doit pas » moins faire pour son amant que l'a-» mant pour elle. Tout doit être égal » entre amis. «

MARIE DE VENTADOUR.

» Cependant c'est le devoir d'un amant » de demander en toute humilité ce qu'il » désire, & la dame a droit de lui com-» mander. L'amant doit exécuter les » ordres de sa mie, comme de sa sou-» veraine; au-lieu que l'obligation de » la dame est de traiter son amant avec » les égards ordinaires, non avec le res-» pect & la soumission dûs à un seigneur » & à un maître. «

#### G. U T.

» Nous prétendons, nous, que la dame ne doit pas avoir moins de refus pect pour l'amant, que l'amant en a pour elle, supposé que l'amour soit égal entre eux. «

MARIE DE VENTADOUR...

Mais ce n'est pas ainsi que les amans

pensent eux mêmes. Car quand ils dépour auprès d'une dame, ils la supplient à genoux, & les mains jointes,
d'accepter leurs très-humbles services,
en protestant de vouloir être leurs
esclaves. A votre compte, ils seroient
donc de vrais traîtres, si après s'être
donnés pour esclaves, ils prétendoient
devenir nos égaux. «

#### GUL.

C'est chose honteuse, qu'une dame presuse de regarder comme son égal un amant, à qui elle s'est tellement unie, que les deux cœurs n'en sont plus qu'un. Ou il vous faudra convenir, ce qui seroit bien mal-honnête, que l'amant doit aimer plus loyalement que la dame; ou vous m'accorderez qu'ils so sont égaux l'un à l'autre, & que se l'amant cède, c'est par pure politesse. L'opinion du poëte étoit certaine-

L'opinion du poëte étoit certainement blasphématoire dans les principes de la chevalerie, puisque l'amant devoit

# 76 HIST. LITTÉRAIRE

rendre à sa dame une sorte de culte religieux. Peut-être n'étoit-elle pas moins sausse dans les principes de la nature raisonnable, si le véritable amour, du côté de l'homme, est un hommage rendu à la beauté, aux grâces, au sentiment; & si la pudeur essentielle de la semme commande en quelque sorte le respect à la tendresse de l'amant. Uisel traite bien cavalièrement cette matière, dont on faisoit la base de l'instruction.

Il fut cependant aussi amoureux de deux dames, la comtesse de Montserrand & la vicomtesse d'Aubusson, qu'il ne manqua pas de célébrer dans ses vers, avec toute l'humilité de la galanterie à la mode, ou avec tous les sentimens de l'amour respectueux. Il dit au sujet d'une de ces dames:

L'admiration qu'elle me donne me fait sentir toute ma témérité. Plus elle me fait d'obligeantes réponses, plus je fuis troublé par la frayeur. Je seins des

» prétextes, comme si j'étois venu pour » d'autres assaires: l'amour extrême en » est la cause. Je ne craindrois pas tant, » si j'aimois moins.

» Toujours mes vœux seront timides, » parce que les prétentions de mon » amour sont bien hardies. On est moins » embarrassé à solliciter un petit don, » qu'à en demander un grand dont tous » le monde a envie. Ah! si elle voulois » me l'accorder.....

Elle pourroit à moins me rendré très-content. Je ne suis pas fait pour un tel bonheur; je ne le demande point, je ne lui en parlerai pas même, Mais comme je le désire, je m'en entretiens avec moi-même. Faute de mieux, les amans se soulagent en parlant. Oui, je sais gloire de parler de ma flamme; mais c'est la peur qui m'en fait parler.

» Du moins dirai-je dans mes chan-» fons, combien sa jolie personne est

# 18 HIST. LITTÉRAIRE

pourvue de mérite. Ah! si merci, racine de tous biens, étoit dans son
cœur! mais c'est ce qui lui manque,
% j'aurois grand besoin de l'y rencontrer. Eh quoi! aurai-je la douleur
de trouver quelque désaut à celle que
j'aime? Non, il n'y aura rien à reprendre en elle, si elle prend pitié de mon
tourment.

### Envor.

» Belle Azalaïs, tout le monde vous » loue tant, qu'il est inutile que je parle » de vous. Mais que Dieu ne m'accorde » aucun bien d'amour, si je ne vous » aime plus & mieux que personne. «

Un légat du pape, qui vint dans le pays, fit jurer à Gui d'Uisel de renoncer à la poésie. L'historien provençal ne dit pas pourquoi. Selon Nostradamus, Gui & ses compagnons attaquoient la tyrannie des princes, & l'abus de l'autorité pontificale; le ségat les obligea de promettre qu'ils n'écriroient plus ni

# DES TROUBADOURS.

contre le pape, ni contre aucun prince; ils se retirèrent chez eux avec beaucoup de biens qu'ils avoient amassés dans les cours; Jacques Motta, gentilhomme d'Arles, célèbre troubadour qui ne ménageoit point les mauvais princes, se moqua de la folle promesse que les d'Uisel avoient faite; le moine des Iles d'or & Hugues de Saint-Césaire assurent que, malgré leur serment, ils ne cesserent point d'invectiver contre la tyrant pie.

Nos manuscrits ne sont mention nulle part de Jacques Motta, & ne contiennent aucune pièce des d'Usel propre à consirmer le récit de Nostradamus. Cependant le motif-qu'il donne de la défense du légat paroît fort probable. La liberté des troubadours ses exposoit aux poursuites, quelquesois aux persécutions des gens d'église; & quoiqu'il sût indécent qu'un clerc chanoine composât des vers de galanterie, ce n'étoit poustant

# point alors de quoi irriter le zèle d'un légat.

Gui mourut de douleur en 1230, s'il faut en croire Nostradamus, qui ne nous apprend pas le sujet de cette grande douleur. Les trois freres & leur cousin sleurirent au commencement du treizième siècle. On n'en sait pas davantage. Il nous reste seize pièces de Gui, & trois tensons d'Ebles. Elias est interlocuteur dans plusieurs tensons de l'un & de l'autre. Pierre se borna vraisemblablement à chanter les vers de ses freres & de sou cousin.





C.

# GUIBERT AMIELS.

Valier Gascon, pauvre & courtois; il excella dans les armes; il sur bon troubadour, & sit des vers plus exacts & plus corrects qu'aucun autre; ensin, il n'aima jamais de dame d'une naissance supérieure à la sienne. C'est tout ce que pous apprennent nos manuscrits. Les auteurs connus ne parlent point de ce poëte. Une pièce que nous avons de lui consirme son éloge, & prouve qu'il méprisoit la solie de ces amours romanes ques, dont on se piquoit pour les dames de haut parage.

» Je suis un troubadour, non de ceux » qui tranchent du grand seigneur, & » cherchent à se faire entendre au loin. » Je veux que mon chant se borne entre



## 22 HIST. LITTÉRAIRE

» moi & celle que je veux chanter. Je » ne me soucie point de l'amour des » grandes dames : je préfere les person-» nes de ma sorte. Je n'ai ni la fortune » ni les qualités qu'il faut, pour aspirer » à ces hautes conquêtes qui ne me con-» viennent point, & que je n'obtiendrois » pas si je voulois y prétendre. J'aime mieux un beau petit oiseau que je tiens » dans la main, que deux ou trois grues » dont le vol se perd dans les cieux.... » Je sais telle personne, belle, vertueuse, a de la meilleure conduite, & qui se con-> tente de la médiocrité: c'est à elle que i adresse mes vœux; que je rends mille graces, les maintes jointes: trop heureux de la félicité dont elle me fair p jouir. «





# ÇI.

FRÉDÉRIC, roi de Sicile, & LE. COMTE D'EMPURIAS.

Nous avons vu Richard I, roi d'Angleterre, employer les vers à peindre ses infortunes & ses sentimens de bravoure. Voici un roi de Sicile troubadour, qui en fait le même usage. La poésie sut souvent autresois l'organe de la politique, aussi-bien que de la galanterie. Le premier de ces deux genres nous offre plus d'objets d'instruction.

Depuis la fanglante tragédie des Vêpres ficiliennes, la maison d'Aragon se maintenoit en Sicile, malgré les foudres du Vatican; & les Siciliens haissoient trop les François, avoient trop à craindre leur vengeance, pour rentrer sous la domination de la maison d'Anjou. Alphonse III, successeur de Pierre III en

# 24 HIST. LITTERAIRE

Aragon, pour se délivrer d'un interdit toujours dangereux, s'engagea en vain à procurer la restitution de la Sicile, que Jacques son frere possédoit. Jacques & les Siciliens s'y opposèrent; & le fatal interdit sut renouvelé. Alphonse mourut sans ensans. Jacques alla aussitôt en Espagne pour y règner, & laissa en Sicile Frédéric, son cadet. Alors on renoua les négociations avec Rome.

En 1285, le célèbre Boniface VIII, qui commanda si souvent en maître du monde, sit consentir Jacques à restituer la Sicile, à condition que Charles de Valois renonceroit aux droits que Martin IV lui avoit donnés sur l'Aragon. La paix sut signée. Jacques parut insensible aux remontrances & aux prières des Siciliens. Ils prirent leur parti avec courage, assemblèrent les états généraux à Palerme, & proclamèrent Frédéric.

Celui-ci fut bientôt foudroyé par Boniface. Son propre frere, le roi d'Ara-

gon .

Dans cette situation critique, Frédéric III composa l'unique pièce que nous ayons de lui. Il l'adressa au comte d'Empurias, seigneur Catalan, qui ayant accompagné Jacques II à Rome, avoit passé de là en Sicile, pour soutenir le même prince dont à Rome on avoit médité la ruine. Voici la pièce du roi:

Je ne dois pas me mettre en peine Tome III. B

» de la guerre, & j'aurois tort de me » plaindre de mes amis : je vois une » foule de guerriers venir à mon secours. » chacun s'empressant à me faire recou-» vrer mon domaine. Si quelqu'un paroît » m'abandonner, je ne le condamne » point; car on a fait pour moi de si » belles actions, que ma race en est » comblée d'honneur & de gloire. Je » puis faire encore retentir le bruit des » Catalans & Aragonois, & mettre à fin » l'entreprise de mon pere. Je me crois » en droit d'avoir la couronne. Si pour » cela aucun de mes parens, armé d'une noble ambition, entreprend de me » poursuivre, il peut se montrer: car je ne suis pas homme à me gouverner » par les fantaisses d'autrui.

"Ebles (c'est le jongleur,) vas dire à ceux qui n'ont point encore pris de parti, que j'aime pour sujets des hommes distingués par le courage & la constance des anciens Romains, &

s façon peu sincère. «

Il comptoit sur les secours du roi d'Aragon; il le voyoit se liguer avec ses ennemis: il ne savoit apparemment que penser de cette conduite artisscieuse, & y trouvoit des sujets de désiance. Le comte d'Empurias, aussi troubadour, sui répondit par une pièce où il donne à connoître les véritables desseins de Jacques II.

» Vas dire au roi Frédéric, qu'il ne » sied point à un noble personnage de » rien relâcher de ce qu'on lui veut retemir. Il ne recevra pas maintenant des secours qu'il attend d'Espagne de se parens; mais il peut être sûr que dans » l'été il en recevra.... Non, ses parens » ne désirent point sa ruine, ne veulent » point qu'il perde son royaume, & que » les François s'enrichissent à ses dépens,

» Que Dieu les confonde ces François » & rabatte leur orgueil! & que le roi de Sicile se couvre de gloire, par de » hauts faits pour la désense de tous ses » pays! Le jeune roi me plaît, de ne » pas s'effrayer des menaces, pourvu » qu'il recouvre les terres que son père » avoit conquises. S'il en vient à bout, » nous le regarderons comme un brave » & habile prince. «

Jamais la maison de France ne put recouvrer la Sicile; & si elle conserva Naples, ce ne sur qu'avec beaucoup de peine: tant les François s'étoient attiré de haine par leurs violences & leurs débauches.

Le comte d'Empurias, dont il s'agit ici, se nommoit Pons Hugues III. Il mourut sans ensans; & ce comté, un des neuf que Charlemagne avoit établis en Catalogne, sut réuni par sa mort à la couronne d'Aragon. (Chronique manuscrite de François Tarafé, chanoine de Barcelone.)



#### CIL

# ARNAUD CATALANS.

Selon Crescimbéni, ce troubadour est le même que Trémoleta Catalan, dont il est parlé dans la satire du moine de Montaudon. Du reste, on ne le connoît que par six pièces, qui roulent presque uniquement sur l'amour. Il y parle avec éloge de la comtesse de Provence, & séssicite les Provençaux des biens que la Savoie leur a procurés en la leur donnant. Cette princesse étoit Béatrix de Savoie, semme du dernier Raimond-Bérenger.

Il exalte, dans une chanson, la beauté de sa maîtresse, qui ne doit rien aux couleurs empruntées, ni à l'art de se peindre. » Quand il est auprès d'elle, il » fait le signe de la croix; tant il est emerveillé de la voir. Elle est sotte

Biij

» avec les sots, & bonne avec les bons; » de sorte que tout le monde la trouve. » à son gré. « Une semme de mérite ne sera jamais sotte avec les sots. Elle les évitera tant qu'il lui sera possible, & ce ne sera pas un petit effort de sagesse & d'honnêteté, que d'être indulgente pour leur sottisse.





#### GUIONET.

DEUX tensons de ce troubabour, inconnu d'ailleurs, roulent sur le sujet qu'on jugeoit alors le plus intéressant, sur les qualités qui devoient rendre un chevalier présérable à un autre en amour.

GUIONET propose à Rambaud cette question: Une dame de haut rang & d'un mérite supérieur, est aimée de deux chevaliers également nobles; l'un est courageux & intrépide, & n'a pas d'autre mérite; l'autre réunit en lui toutes les vertus, hors le courage dont il manque tout-à-fait: lequel des deux la dame doit-elle estimer davantage?

Rambaud décide pour le fecond, & dit en preuve, Que les femmes fe gagnent d'ordinaire par la douceur & la

Biv

complaisance; qu'elles n'aiment ni la rudesse ni la fierté; que le chevalier loyal trouve tous les jours occasion de se battre. Guionet soutient, Que le pouvoir d'une valeur intrépide est si grand, que tout l'univers lui est soumis, & cite l'exemple d'Alexandre. Il est vrai que la valeur avoir alors beaucoup d'attraits pour les semmes; mais, selon toute apparence, elles cherchoient comme aujour-d'hui des adorateurs plutôt que des maîtres.

Dans la seconde tenson, le troubadour dit à Cadenet: Une dame qui ne veut point d'amant, est tendrement aimée par deux hommes, dont l'un absorbé par le chagrin, perd tout le mérite qu'il avoit, & il en étoit rempli; l'autre, qui en avoit peu auparavant, devient meilleur de jour en jour par les efforts qu'il fait pour plaire à la dames.

C'est le premier, répond Cadenet

car l'excès de son désespoir prouve l'excès de son amour. Guionet prétend que la dame se déshonoreroit en ne présérant pas celui qui devient meilleur; car si d'empirer, prouve l'excès de l'amour, on ne songera qu'à mal faire pour prouver qu'on est bien amoureux.

Les braves gens, réplique Cadenet, ne cesseront pas pour cela de chercher à acquérir du mérite; au contraire ils se persectionneront de plus en plus: mais si l'amour les tourmente, ils dégénérement nécessairement; car l'amour est une ivresse, & celui qui en est sais ne voit, n'entend rien.





#### CIV.

# GUIDE CAVAILLON & BERTRAND D'AVIGNON.

L A ville de Cavaillon, dans le comtar Venaissin, avoit autrefois ses vicomtes, dont l'autorité se maintint après que ceux. d'Avignon eurent perdu la leur. Gui fut un de ces vicomtes. Nos manuscrits ledépeignent comme un noble baron, homme gracieux & courtois, chevalier fort aimé des dames & de rout le monde, bon guerrier, qui sit de bonnes tensons & de bons couplets d'amour & de joie. Ils ajoutent qu'on le crut amantde la comtesse de Provence, Garsende, dont le mari étoit frere du roi d'Aragon. Garsende étoit petite-fille de Guillaume, dernier comte de Forcalquier. Elle époufa en 1193 Alphonse II comte de Provence, frere de Pierre II. C'est en vertue

# DES TROUBADOURS. 35 de ce mariage que les comtés de Pro-

vence & de Forcalquier furent réunis.

On peut rapporter à la comtesse de Provence une chanson du troubadour, où il dit » que le mérite de sa maîtresse » le fait trembler; que cette considéra- » tion seule l'empêche de lui ossrir ses » vœux, jusqu'à ce qu'il ait rendu assez » de services pour se croire en droit de » lui adresser quelque prière: il voudroit » que ses actions sussent ses messagers; » & qu'elle les regardât comme un hom- » mage qu'il lui rend: car de beaux saits » valent bien une déclaration. «

Mais Gui ne se bornoit point à une seule maîtresse. Il le fait assez connoître par une espèce de tenson ou de dialogue avec son manteau, qui lui avoit occafionné quelque chagrin dans des aventures de galanterie. » Il m'a fait tant de 
» honte, dit-il, que j'en ai encore la 
» tête basse. Je voudrois que ce man» teau eût été brûlé, plutôt que de per-

» dre, pour en avoir été revétu, les: » bonnes grâces de l'aimable Donsava » & de la belle dame Galberge. «

» Vous vous moquez de moi à présent, » répond le manteau, quoique je vous » aie bien gardé du froid. Mais vous ne » me reprocherez point tant d'autres » services que je vous ai rendus. Si quel-» que dame vous méprise à mon sujet, » ne m'en sachez pas mauvais gré. Si » l'aimable Donsava vous abandonne, » je voudrois vous couvrir l'un & l'au-» tre, «

Gui promet à son manteau de le faireteindre en écarlate, pour le récompenser de sa bonne volonté. Le manteau répond qu'il est accoutumé à entendre son maître donner de belles paroles; mais qu'il ne s'y siera point.

Nous avons des couplets de ce poëte, fur une guerre qu'il soutint contre les François pour le comte de Toulouse, qui possédoit le comtat en qualité de

marquis de Provence. L'empereur Frédéric II, irrité contre Raimond Bérenger V, comte de Provence, l'avoit mis au ban de l'empire, & avoit transféré le comté de Forcalquier à Raimond VII comte de Toulouse. La guerre commença entre eux en 1239. Les François, que Bérenger appeloit à son secours, pénétrèrent dans le comtat. Guir de Cavaillon, aux prises avec eux, adressa ces vers à Folcon descendant des anciens vicomtes d'Avignon.

Il lui mande qu'il est assiégé par les: François dans Château-neuf, (village: du comtat;) il dit qu'il les combat depuis trois mois; il vante la valeur avec laquelle il déploya autresois son sione (ses armoiries;) il reproche à Bertrande de l'avoir quitté sans congé, & l'invite: à revenir.

Bertrand d'Avignon, par une réponse en vers, paroît lui reprocher à son tour, de s'être laissé forcer par un vilain comte

dans Château neuf, où il l'avoit secouru; so service dont j'ai été mal récompensé, so ajoute-t-il; je m'en rapporte à Resortats, pour savoir si vous ètes bon dans un château assiégé. « Il ne croit pas que, pour rien au monde, Gui déploie son lion contre les François, depuis la mauvaise manœuvre qu'il sit à la victoire d'Usson, &c. Nous ignorons ces petits faits militaires, trop peu intéressans pour qu'on s'efforce de les éclaircir.

D'autres couplets de Gui, adressés au comte de Toulouse, intéressent davantage par le sujet même. Le poète demande à Raimond, s'il aimeroit mieux que le pape sui rendît sa terre de bonne grâce, que de la recouvrer par les armes? Le comte répond qu'il présere vaillance & honneur à tout autre bien; mais que ce n'est pas en haine du clergé qu'il tient ce discours; que ce n'est pas non plus par crainte qu'il se désend de hair le clergé; enfin, qu'il ne veut ni châteaux.

ses chevaliers s'en trouveront bien.

Soit que Raimond VII eût ces sentimens, ou que le poëte souhaitât de les
lui inspirer, la nécessité l'emporta sur le
courage; & si le comte n'avoit pas été
absous en 1229, de l'excommunication
qui le dépouilloit de ses domaines, il
n'auroit eu que des droits incontestables,
sans forces pour les faire valoir. Il envoya Gui de Cavaillon en ambassade à
la cour de France, & ensuite à celle de
Rome, où devoit se traiter l'accommodement. Il obtint l'absolution, mais nonla restitution entière de ses états.

Le zèle de Gui pour le comte de Toulouse éclate encore dans une pièce, contre Guillaume VI de Baux, prince d'Orange, ligué avec les François, & détesté par la plûpart des habitans du Comtat, qui désendoient leur seigneur injustement opprimé. Ce pays résissoit aux soudres de Rome: le tems appro-

choit cependant où les papes devoient: y regner! Mais écoutons le troubadour.

Bannières & chevaux armés, avec de valeureux vassaux, auront désormais leur tems; & je mande au seigneur de Courteson (ville de la principauté d'Orange,) quoiqu'il soit allié des François, de ne pas croire qu'il demeure en paix avec le consulat d'Avignon.

» Je ne dissimulerai point ma joie du » mal qui arrive à ceux de Baux. Je suis » bien en droit de m'en réjouir, puis-» qu'ils m'ont ruiné Kobion (un de ses » fies,) dont je n'ai pas encore tiré » vengeance. Mais tandis que je tiens » les dés, je le leur serai payer chère-» ment.

» Comte (de Toulouse,) si vous ambitionnez l'estime, soyez loyal, géné-» reux, magnisque: c'est le moyen de » vous faire considérer comme un bonpleigneur. Donnez généreulement aux

» étrangers & à vos amis, en abaissant

> vos ennemis; & aimez mieux accorder

» que refuler.

» Notre demi prince (Guillaume de » Baux) a été proclamé roi de Vienne,

» & couronné comme le savent tous ses

» barons. Bonnardon (jongleur,) va

promptement lui dire, qu'il ne sorte

» pas de son royaume sans de bons gui-

\* des : car il est sujet à se laisser prendre

» prisonnier. «

Ce dernier trait fera expliqué dans la vie de Guillaume de Baux, dont l'auteur parle avec un souverain mépris, selon l'usage des siècles où la haine n'est tempérée par aucune bienséance. Guillaume avoit obtenu en 1214 de l'empereur Frédéric II le titre de roi d'Arles & de Vienne. En cette qualité, il prétendoit avoir droit à l'hommage, même des comtes de Provence. Il n'eut dans le fair qu'un vain titre.



# GUILLALMET.

C e troubadour inconnu nous a laissé une pièce fort originale, où il semble tourner en ridicule les moines intéressés, au sujet des images dont ils cherchoient à tirer parti. Une statue de saint négligée par un prieur, qui attendoit les offrandes, est le sujet de la tenson suivante.

# GUILLALMET.

» Seigneur prieur, le faint est fâché contre vous, de ce que vous le laissez si long-tems dans la pauvreté. Je crois qu'il ne sera point tenté de faire des miracles en votre faveur; puisque vous le méprisez au point de ne pas couvrir sa nudité par un habit: on lui voit sur l'autel les cuisses & le ventre découvert. «

#### LE PRIEUR.

» Seigneur Guillalmet, c'est à vous » qu'il faut s'en prendre, si le saint n'a » pas gagné davantage, & si les ossiran-» des de nos voisins n'ont pas sussi pour » l'habiller, lui & nous. Les drapiers ne » veulent point livrer leur drap sans » argent. Le saint a trop peu gagné: c'est » pour cela qu'on lui voit les côtes à » l'autel. «

#### GUILLALMET.

» Il vous sied mal, seigneur prieur, » de le garder ainsi au grand scandale » du monde. Prêtez-lui, jusqu'à ce qu'il » ait gagné, ou que Dieu lui ait sait un » meilleur sort. «

#### LE PRIEUR.

C'est comme si vous ne disiez rien,
feigneur Guillalmer. Le faint n'aura
point d'habit, qu'on ne donne de quoi
l'habiller. Il y a bien deux ans que je
prêche sur sa misere, mais en vain. «
Dès le treizième siècle, ce ton de

raillerie devenoit commun, & l'histoire en offre plusieurs exemples. On avoit poussé trop loin les abus de la superstition, & l'on en faisoit un trasic trop indécent, pour que les esprits qui commençoient à secouer le joug, ne se permissent pas quelquesois des faislies peu mesurées. Ce sut bien pis lorsque Dante & Bocace ouvrirent la carrière au génie.





#### CVI.

#### TOMIERS & PALAZIS.

Tomiers & Palazis, dont le favant historien du Languedoc ne fait qu'une seule personne, étoient deux chevaliers de Tarascon, qui composoient des sirventes sur les événemens de leur pays. Il nous reste deux de ces pièces, sans indication de celui qui en est l'auteur. Elles intéressent par beaucoup de traits historiques.

La première doit se rapporter à la malheureuse situation de Raimond VII, accablé sous les coups de la croisade contre les Albigeois. Simon de Montfort, chef ambitieux & hypocrite des croisés, avoit assujetti les états du comte de Toulouse. Sancie d'Aragon, semme de ce prince, signaloit pour lui un zèle impuissant; & les princes d'Aragon na

donnoient aucun secours, occupés d'autres affaires qui les intéressoient davantage. Les conditions de paix, proposées au comte, paroissoient plus intolérables que les calamités de la guerre; & ses refus d'y souscrire aigrissoient toujours la haine du clergé, principal auteur de l'oppression où il se trouvoit. Écoutons le troubadour.

» J'ai tant de sujets de parler, que je.

» ne sais par où commencer. Que chacun

» fasse ses réstexions, & prenne exemple

» sur Toulouse, où les plus nobles sont

» pis que si on les avoit mis à mort.

» Avec tant soit peu de sens, on doit

» présérer la guerre à une méchante paix.

» L'aimable comtesse d'Avignon (cette

ville appartenoit au comte de Toulouse,)

» que Dieu bénisse! s'est mieux compor
» tée que ses parens de par de-là Al
» guessa (ville frontière,) dont aucun ne

» lève la tête, & ne prend la bonne voie.

» L'un tire vers le Portugal, l'autre vers

» la Lombardie.

» Mieux vaut se désendre, que de se laisser tuer ou faire prisonnier. Car » bien des gens ont à se plaindre des » évêques; Dieu les confonde! Je prie » chacun de me prêter attention. Avec » quelle persidie ils traitèrent le seigneur » de Foix qui s'étoit consié à eux! (Ce seigneur sur sur primé comme tant d'autres.)

» Avignon s'élève en Provence; & il » paroît que Dieu en dispose ainsi: car » ses citoyens ont de la conduite & de » la générosité! Ah! noble & courtoise » nation, votre vigueur, votre sermeté » est la gloire des Provençaux.

proyaume, en suivant le parti des proyaume, en suivant le parti des prançois; & ils le couvrent de honte, comme quand ils lui sirent céder, malor gré lui, le pouvoir qu'on lui avoit donné dans le Vénaissin. « (Ce prince d'Orange, vassal des comtes de Toulouse, sur seur ennemi mortel. On lui

avoit sans doute fait espérer la jouissance du Comtat, & on l'obligea ensuite de le céder au pape.)

Notre poète voudroit qu'au lieu d'attaquer un prince chrétien, on tournât les forces chrétiennes contre les infidelles. Et certes, il faut l'avouer, les autres croisades, en comparaison de celle-ci, étoient dignes du zèle de religion.

» Celui-là n'espère guère en Dieu, qui » abandonne le saint sépulcre. Le clergé » & les François ne tiennent compte de » l'injure qu'on sait à Dieu: il s'en ven» gera. Tous les chemins d'Acre & d'Asser sur ont été insessée de leurs briganda» ges. « (Les brigandages des croisés, si le troubadour y eût réstéchi, étoient une des plus fortes raisons contre les croisades.)

Dans le second sirvente, l'auteur traite le même sujet, & se livre particulièrement à son ardeur pour la guerre sainte.

Cette

Cette pièce est composée de couplets d'égale mesure, tous terminés par le même refrain.

» La promesse d'aller à la croisade est » restée sans exécution. Dieu permet » qu'on l'abandonne par lâcheté. Sei-» gneurs, ayons de la sermeté, & soyons » sûrs d'être secourus.

» Nous avons un puissant secours:
» c'est en Dieu que je me confie. Il nous

» donnera la victoire sur les François;

» car il se venge des armées qui ne le » craignent point. Seigneurs, ayons de la » fermeté, &c. (Les François saisoient la guerre au comte de Toulouse. Dieu ne donna pas la victoire à l'opprimé.)

Tel croit venir à une fausse crois sade, qui sera obligé de suir sans trou-

ver de gîte: car à bien combattre,

» on défait aisément les plus grands » princes. Seigneurs, &c.

⇒ J'ai perdu auprès des Aragonóis & 
⇒ des Catalans mes efforts & mes sirven →

Tome II.

:

» tes; & le jeune roi ne trouve personne » qui l'assiste. Seigneurs, &c. (Jacques I étoit resté, après la bataille de Muret, entre les mains de Simon de Montsort.)

» Si Frédéric, roi d'Allemagne, sousse fre que le roi de France entame & dése truise son empire, le roi d'Angleterre se n sera bien sâché. Seigneurs, & c. (Louis VIII vouloit attaquer Avignon, qui relevoit de l'empire. Il n'y avoit rien à espérer du soible Henri III.)

» Les lâches évêques se mettent peu » en peine de la perte du saint sépulcre, » où sut notre pere Jésus-Christ, quand » il vint du désert : ils aiment mieux » Beaucaire. Seigneurs, &c. (La croisade contre les Albigeois étoit effectivement plus fructueuse pour les évêques.)

» Notre cardinal se tranquillise, se m'divertit, joue & prend de belles mains sons. Que Dieu se consonde! Il est minimum principal sux maux de Damiette. Sein

egat du pape, gagnoit tout au moins autant que les évêques, à la ruine du comte de Toulouse.)

» Je ne crois pas qu'Avignon perde » courage; tant nous voyons ses ci-» toyens armés de constance dans toutes » leurs affaires. Maudit soit celui qui en » est saché. Seigneurs, ayons de la fer-» meté, & soyons sûrs d'êire secourus. «

La poésie, & la littérature en général. sont bien précieuses au genre humain, lorsqu'elles désendent les droits de l'humanité contre l'usurpation & le fanatisme. Si elles y travaillent sans succès, du moins laissent-elles aux siècles suturs des monumens, où l'injustice est slétrie, & qui sont ensin triompher la vérité.



#### CVII.

# GUILLAUME DE BAUX, prince d'Orange.

La maison de Baux, dont nous avons eu plusieurs sois occasion de parler, sournit un article curieux à notre histoire, dans la personne d'un de ses principaux membres, qui joignit aux titres les plus pompeux la qualité de troubadour. La poésie provençale, si honorée par tout, avoit des droits particuliers sur les Provençaux du premier rang.

GUILLAUME DE BAUX étoit fils de Bertrand, & devint prince d'Orange du chef de sa mere Tiburge, princesse d'Orange, mariée en 1160. Il épousa Ermengarde de Sabran, alliance digne de son illustre maison. Sa principauté relevoit du comtat Venaissin, que le pape avoit saiss sur le comte de Tou-

louse. Guillaume profita aussi de la circonstance, pour s'affranchir de toute sujétion. En 1214, il obtint de l'empereur Frédéric II des lettres patentes qui lui affuroient le titre de roi d'Arles & de Vienne. Le royaume d'Arles ou de Provence étoit perdu pour l'empire d'Allemagne. Un empereur qui en auroit joui, ne l'auroit pas donné sans doute; mais ç'a été un usage commun à la cour impériale, ainsi qu'à la cour pontificale. de conférer les titres & les droits sans posséder la chose, & même parce qu'on ne la possédoit point. Guillaume de Baux affecta dès lors tous les priviléges de la souveraineté: il se qualifia prince par la grace de Dieu,

Sa souveraineté & sa royauté ne le garantirent pas de deux aventures humiliantes, qui lui attirèrent les railleries de quelques hardis troubadours. Nous tirons le sait de nos manuscrits.

Le prince d'Orange dépouilla un Ciij

marchand françois, qui étoit en voyage, & lui prit des effets considérables; c'està-dire apparemment, qu'il confisqua ses effets, parce que le marchand avoit fraudé les droits de péage ou de douane. Le marchand porta ses plaintes au roi de France (Philippe-Auguste.) Ce roi lui répondit, qu'il étoit trop éloigné pour lui faire justice, & qu'il lui permettoit de se la faire lui-même comme il pourroit. Si la réponse fut réellement telle, il semble que c'étoit un simple propos hasardé légérement; car Orange ne dépendoit point du roi de France, & le prince Guillaume étoit d'ailleurs ligué avec lui contre les Albigeois.

De retour dans son pays, le marchand imagina un moyen sort extraordinaire de se venger. Il sit contresaire le sceau du roi; il écrivit en son nom une lettre au prince, par laquelle le roi lui mandoit de se rendre auprès de lui, asse de recevoir les grands biens & hon-

meurs qu'il lui destinoit. Guillaume est charmé de la lettre, & après de grands préparatifs, il se met en route. La ville où demeuroit le marchand se trouvoit malheureusement sur son passage; il y séjourne, il ne se désie de rien. Le marchand, dont les mesures étoient bien prises sans doute, le fait arrêter avec toute sa suite; & l'oblige de réparer tout le dommage qu'il lui avoit sait. Guillaume, instruit alors du manège, s'en retourna dépouillé & consus,

Pour concevoir cette aventure, if faut se transporter en un siècle où il n'y avoit aucun frein à la licence & au brigandage. On recevoit par tout la loi du plus fort; & Guillaume pouvoit ne l'être pas en voyageant.

Quelque tems après, il eut à dévorer un affront de même nature. Brouillé avec Aimard de Poitiers comte de Valentinois & de Die, il alla insulter & piller une de ses terres. Comme il reve-

Civ

noit par le Rhône, des pêcheurs, sujets d'Aimar, l'arrêtèrent & probablement le rançonnèrent.

Gui de Cavaillon, comme nous l'avons vu, faisoit allusion à ces aventures, en disant au prince d'Orange qu'il étoit sujet à se laisser prendre prisonnier. C'étoit le reproche d'un homme piqué. Ce qui étonne davantage, c'est que le troubadour Rambaud de Vaqueiras, étant à la cour d'Orange, l'ait raillé en vers sur le même sujet. Guillaume lui répondit par une pièce, dont il ne reste que ce mauvais fragment:

» Je suis bien surpris, Rambaud, de vous voir si fort en colère contre moi.

» On saura dans peu que vous êtes plus

» fou que les plus fous. Allez vers le roi v de Barcelone (roi d'Aragon,) & vers

les autres, comme vous l'avez entre-

pris; car vous aimez mieux de l'ar-

⇒ gent que de pauvres armures. «

Apparemment Vaqueiras ne recevoie

pas d'autres présens de Guillaume. Il répliqua en railleur:

» Inglès, (nom poétique fous lequel il désigne le prince,) » Aimard de Poisiers a tiré promte vengeance de l'assaut, que vous avez donné à sa terre d'Osteilla. Un de ses pêcheurs vous a pris comme un brochet. Je ne dis pas que vous ayez été battu; si ce n'est par contre-coup du roi de France, qui ne vous livra cependant point e mais vous eûtes la simplicité d'ajouter foi au sceau du rusé bourgeois. « On ne peut douter, après cela, de ce que nos manuscrits racontent sur le marchand.

Nous avons aussi la réponse du prince d'Orange à la pièce de Gui de Cavaillon. (Voyez son article.) Deux personnages de ce rang pouvoient se battre en vers, ainsi qu'avec l'épée & la lance.

Rendez votre lion plus fouple: car

» il est trop surieux; & s'il nous avoit » tous mangés, vous n'y gagneriez rien.

Bui, vous fûtes bien conseillé, quand vous vintes chercher à faire la paix avec nous, & que vous vous rendîtes dans notre prison: je crois que ce sut à Marseille; (un prince de la maison de Baux y étoit vicomte.) >> Mais le comte vous a enlevé à nous;

» & vous ne vous en tirerez pas sans.

» qu'il vous en coûte.

» Ami, Gui de Cavaillon, quelque » noble & estimable que vous soyez, » devenez plus modéré: car la fortune. » change en un instant. «

Guillaume de Baux fut la victime de sa haine contre les Albigeois, dont la ville d'Avignon soutenoit le parti avec chaleur. Vers l'an 1218, les Avignonois le firent prisonnier dans une embuscade, l'écorchèrent vif, & coupèrent son corps en morceaux. Vengeance atroce des atrocités que la croisade avoit produites.

Le pape Honorius III expédia des bress foudroyans, pour exhorter les croisés à punir cet attentat. Ce fut un des motifs qui déterminèrent Louis VIII à faire le stége d'Avignon en 1226.

Diverses branches de la maison de Baux, établies à Naples sous le règne des princes François, y ont possédé les premières dignités, avec les duchés d'Andria & de Nardo, les comtés de Tricassi, de Castro, d'Ugento, d'Avelino, de Montéscaiolo. On appelle encore en Provence terres Baussenques, un grand nombre de fies qui appartenoiene à cette illustre maison.



# CVIII

### ARNAUD DE COMMINGES.

I L y a eu au treizième fiècle, dans la maison des comtes de Comminges, deux Arnaud Roger, dont I'm fut vraifemblablement notre troubadour. Nous: n'avons de lui qu'un servente, où il invective contre les désordres du siècle.

» Je suis bien content d'un usage: » qui se met en vogue parmi nous : je so souhaite qu'il dure long-tems, & que so ceux qui font violence aux foibles, en » trouvent d'autres qui, le leur rendent. » Je voudrois que cet usage pût aller » toujours en remontant, depuis moi » julqu'à l'empereur; en sorte qu'un méchant trouvât toujours un plus méchant que lui. « Suit un détail des désordres qu'on voit règner, parce que le droit du plus fort est le seul connu.

Vraisemblablement le poëte avoit en vue les horreurs produites par la guerre contre les Albigeois. La maison de Comminges, unie par le sang & l'amitié à celle de Toulouse, en partagea les infortunes. Ce sut bien le droit du plus sort, qu'on exerça sous couleur de religion.



#### CIX.

# ARNAUD DE MARSAN.

Quorque ce troubadour soit tombé entièrement dans l'oubli, on peut assurer qu'il joignoit à l'éclat de la naisfance, le mérite des talens & celui de la chevalerie. Nous croyons qu'il étoit de l'illustre maison de Marsan.

Il ne reste de lui qu'une pièce, mais digne d'un long extrait, parce qu'elle peint les modes antiques, & la manière de vivre des seigneurs, qu'on estimoit la plus honorable. L'auteur ne se pique pas de modessie; car il dit que son conte en vaut bien cent, & qu'il est tel que, de cent, celui ci seroit le meilleur. C'est une espèce d'instruction des chevalerie.

» Ce fut dans un mois d'octobre,, se bien m'en souvient, que je sis prendre

63

a deux de mes damoiseaux deux faucons, & à un troissème un autour, le
meilleur que je connusse, avec des
chiens & des levriers. Nous étions bien
dix chevaliers sur des chevaux de prix,
& tous avec bonne envie de nous
amuser. Nous n'étions pas encore sortis, que voici arriver un chevalier en
habit de pélerin. C'étoit le plus beau
personnage & le mieux fait qu'on ait
jamais vu sous le sac de pénitence. Ib
s'avançoit à pas lents, comme accablé
de fatigue, & la tête ensoncée dans
les épaules.

» Quand il fut près de moi, sans saluer, sans prosérer un seul mot; il prit mon cheval par la bride, me tira à l'écart, & me jetant un regard langoureux, il s'arrêta un moment, en homme qui avoit le cœur serré de douleur. Puis il dit: Pour Diou, seis gneur, ayez compassion de mon état.

» Je viens d'un pays éloigné pour vous

» demander conseil d'amour, comme à celui qui est l'homme du monde le plus capable de m'instruire. J'aime une dame excellente en vertus & en beauté:

j'ai fair tous mes efforts, & ne suis point parvenu à lui plaire: je veux.

m'en faire aimer, & je ne sais comment m'y prendre. Enseignez-moi par pitié la conduite que je dois tenir. «

Il faut se transporter dans les siècles de chevalerie, pour concevoir un pélerin, sous le sac de pénitence, dont le pélerinage n'a d'autre objet que de cher-

cher des conseils d'amour.

» A ces mots, je dis à mes barons :

"Frouvez bon que la partie soit remise:

"à une autre sois: car aujourd'hui j'ai à.

"parler de plaisir & de joie avec ce.

"jeune inconnu; & il faut que nous:

"soyons sans témoins.

» Aussitôt, descendant de cheval, je » prends par le gant cet étranger; je le » prie de différer la conversation jusqu'au

len lemain, pour être en état de réfléchir & de lui donner de meilleurs confeils. Mais je voudrois favoir, lui disje, à qui je parle, afin d'être plus fûr
des avis que j'ai à vous donner. Sa
réponse fut aussi courtoise que ma demance; & son nom me le sit considérer davantage.

» Nous nous mîmes ensuite à jouer » aux échecs & aux tables, (jeu de da» mes;) à dire mille sables & chansons;
» & restâmes ainsi jusqu'au coucher du
» soleil, qu'on nous avertit pour aller
» souper dans la grande salle, où se
» trouvèrent plusieurs personnes. Le sou» per sini, comme le nouvel hôte avoit
» besoin de repos, nous sumes nous
» coucher. Après avoir bien dormi,
» nous nous levâmes, le prêtre nous
» ayant sait avertir pour la messe, à
» l'aube du jour. (On étoit plus diligene
qu'aujourd'hui,) » Lorsqu'elle sut dite,
» nous allâmes au dîner qu'avoit servie

» Bidaus mon connétable: il fut bon & sur dura long-tems.

» Enfin, je me levai, prenant l'étran» ger par la main; & laissant toute la
» compagnie dans la salle, nous descen» dîmes tous deux seuls, & passames
» dans un verger, où je le fis asseoir près
« d'un laurier vis-à-vis de moi. Alors,
» lui adressant la parole: Ami, que
» souhaitez vous de moi? Vous ne me
» trouverez ni beaucoup d'habileté nir
» un grand savoir; mais de la joie, de la
» courtoisie & du courage: c'est en quoir
» ont excellé les plus iliustres amou» reux. «

Suit une longue énumération de héros du tems, fameux en galanterie. Après quoi, le troubadour donne sa l'eçon.

Retenez bien ce que je vais vous dire; & vous ferez passé maître en amour. Soyez vêtu proprement & galamment. Soit que vos habits soient riches, ou non: ayez soin que votre

» chemise soit fine & blanche; que vos » fouliers, vos bas, vos chausses, vos » manches, votre surcot (espèce de veste) » soient si justes, que tous ceux qui » vous verront vous portent envie. Que » votre robe, si vous en faites faire une, » soit plutôt courte que longue. Que » votre habit ait de l'ampleur par de-» vant : la poitrine en sera mieux ou-» verte, & l'on n'y verra rien d'indécent. » Que votre manteau soit de la même » étoffe que la robe; & que la ceinture » y foit affortie, ainsi que l'agrafe. « (L'habiliement, comme on voit, étoit fort différent du nôtre; mais la propreté & une certaine parure n'étoient guère moins en honneur. Le commerce des femmes l'exigeoit.)

» Rien ne sait plus valoir un homme. » que de beaux cheveux. Lavez souvent » les vôtres, & ne les portez point trop » longs: il sied mieux de les avoir un » peu écourtés. Les moustaches & la

» barbe trop longues vont mal aussi. Il

» vaudroit mieux qu'elles fussent coupées

» de trop près; mais point d'excès de

» façon ni d'autre : faites-y attention.

⇒ Les yeux & les mains font les fignes ⇒ par lesquels on juge souvent d'un

par leiquels on juge fouvent dun

» homme. Qu'ils n'aient rien d'ignoble.

⇒ Que les yeux ne regardent pas esfron-

> tément; & tenez vos mains dans une

∞ posture décente. Si vous voyez à quel-

• qu'un une chose qui lui plaise, & qui

vous fasse envie, n'ayez pas l'impoli-

» tesse de la lui ôter des mains. «

Ces petits détails regardent directement la personne. En voici d'autres plus remarquables sur la manière de tenir maison: car la magnificence pouvoit beaucoup sur le cœur des dames.

» Vous devez avoir des écuyers pour

» vous servir. Il vous en faut deux sages,

» beaux, & qui fachent plaire. Les au-

> tres n'ont besoin que d'être courtois &

» polis; mais pour ceux-là, il est néces-

» ils ne fassent pas rire à vos dépens, &

» ne donnent pas sujet de dire: Tel maî-

m tre . tel valet.

» Quand vous tiendrez votre maison, • si vous y avez du monde, faites bonne » compagnie, beaucoup d'amitiés à ceux » que vous recevrez. Invitez-les à mans ger, & qu'ils soient bien servis. On ne » viendra point, si votre maison sent la » pauvreté, & qu'on n'y trouve pas bon raitement & bon régal. Lorsque le » jour paroît, gardez-vous de vous mettre tout seul à manger: rien de plus impoli. Faites placer vos hôtes auprès » de vous dans un lieu propre; faites-» leur les honneurs de votre table, tant » par vous-même que par vos gens; & » qu'ils aient bon feu. Recommandez » bien à vos domestiques de ne pas ve-» nir interrompre le repas en vous par-» lant à l'oreille; gardez-vous aussi de

» leur parler bas: cela auroit un air de
» pauvreté & de mesquinerie. Mais avant
» de vous mettre à table, donnez tous
» vos ordres jusqu'au lendemain, soit
» pour le vin, soit pour les lumières. Que
» les chevaux & les écuyers aient tout
» ce qu'il leur faut. Car s'ils n'ont pas
» assez à boire & à manger, vous enten» drez des murmures honteux pour un
» galant homme.

» Si vous tenez une cour ou assem» blée, n'y épargnez rien. Qu'il n'y ait
» ni clé ni porte à l'entrée de votre
» maison; & n'écoutez point les statteurs
» qui vous diront d'avoir des portiers,
» pour repousser à coups de bâton les
» écuyers, les varlets (pages,) les para» sites & les jongleurs. Ne suivez pas
» l'exemple des riches avares, qui se reti» rent secrètement de ces sêtes. A Dieu
» ne plaise que vous soyez le premier à
» quitter la compagnie! Soyez plutôt le
» dernier à vous retirer.

» Votre maison doit être celle de » tout le monde, & vous devez à toute » heure faire face à quiconque se pré-» sente. Jouez le plus gros jeu : il fait le » plus d'honneur. Il est vilain & hon-» teux de prendre les dés & de les lais-» ser. Je vous y exhorte donc, mettez » tout votre argent à tenir le cornet » à tout venant. Quoi que vous perdiez, » n'en témoignez point de mauvaise humeur, ne changez point de place; » autrement on se moqueroit de vous: ne tordez pas vos mains comme un » furieux; enfin ne donnez aucun figne p que vous êtes fâché de perdre. Sinon, » renoncez dès ce moment à la galan-» terie. «

Voilà des conseils qui pouvoient conduire un grand seigneur à l'hôpital. Une maison ouverte à tout le monde, sans portier; le plus gros jeu continué sans interruption, quelque perte qu'on y sasse: c'est solie plutôt que magnificence.

Aussi n'étoit-il point rare de se ruinet superbement, comme aujourd'hui; avec cette dissérence néanmoins, que les profusions d'alors tenoient plus de la générosité, & que celles de nos jours tiennent plus du libertinage & de la mollesse.

» Ayez un bon cheval, léger à la courle, facile à manier, & menez le continuellement. Que vos armes soient riches & belles; que votre lance, votre écu, & votre cuirasse qu'on connoît, (on mettoit dessus ses armoiries,) soient bien éprouvés; que votre cheval soit bien équipé de selle, de bride & de poitrail; que la trousse & la selle soient de même couleur que votre écu & la banderole de votre lance. Ayez un roussin de bât pour porter une armure de rechange. Je vous dirai

» pourquoi je vous recommande toutes » ces choses : c'est que si vous ne les » avez pas préparées d'avance, & mises

» en

p neur.

» Pourvu que mes exhortations ne » vous ennuient point, je vous recom-» manderai d'aimer la chevalerie, & de » vous y affectionner plus qu'à tout » autre talent ou plaisir. Soyez vigilant » à ne pas vous laisser surprendre par » des attaques imprévues. Ne vous » effrayez point des cris & des rumeurs » que vous entendrez. Soyez le dernier » à la retraite, comme le premier à la » charge: car tel doit être celui qu'a-» mour conduit. «

Ces idées militaires, toujours liées à Tome III. D

l'amour, nous retracent le vrai caractère de l'ancienne chevalerie.

» Lorsque vous serez au tournoi, » ayez un haubert, & un casque de » rechange, les chausses d'acier, & vo-» tre épée au côté, dont vous donnerez » de grands coups pour animer votre » cheval. Que son poitrail soit garni de » sonnettes & grelots bien attachés; rien » n'est plus propre à inspirer de la con-» siance au chevalier, & de la terreur » à ses ennemis. Montrez-vous le plus » promt à poursuivre & le plus lent à » reculer : tout cela est du devoir d'un » serviteur d'amour. Prenez garde à n'es-» suyer ni perte ni dommage, & à ne » point revenir sans avoir porté des » coups. Quand une fois vous aurez le » bras levé, si votre lance vous man-» que, n'oubliez pas de mettre l'épée à » la main, & d'en porter de si rudes ocoups, que l'enfer & le paradis en retentissent. C'est ainsi que je frappai

roujours depuis que je fus chevalier,

» & j'ai eu grand nombre de belles & ..

⇒ bonnes dames. «

L'auteur fait ici l'énumération de ses bonnes fortunes, & cite beaucoup de dames comme ses conquêtes. » Je vous » en citerois encore bien d'autres, ajoute-t-il en finissant; » mais je ne veux » point révéler les mystères de celles qui » m'ont accordé en secret leur amour, «

De pareilles conquêtes, il faut l'a-vouer, ressemblent trop à celles que fait le libertinage. Ce n'est plus cet amour exclusif & noble, qui pour mériter le cœur d'une semme estimable, se porte avec ardeur aux actions héroïques. C'est une passion corruptrice & volage, qui emprunte le secours de la magnificence & de la gloire militaire, pour triompher plus aisément de la foiblesse d'un sexe attaqué avec de mauvaises vues. Puisque Arnaud de Marsan a trahi luimême son secret, on doit le blâmer

d'avoir en quelque sorte profané les principes de la chevalerie primitive; mais il est louable d'ailleurs de n'avoir glissé dans ses leçons aucun trait dont l'honnêteté puisse recevoir atteinte.





#### CX.

# RAIMOND DE CASTELNAU.

U NE satire amère contre les hommes de tout état, en particulier contre le clergé & les moines, est la seule pièce remarquable de ce troubadour, dont les chansons galantes ne disent rien.

Il attaque le luxe des habits & de la chaussure des ecclésiastiques; leur avarice, & le délai à payer leurs dettes. Il invective contre les prélats, qui usurpent tyranniquement les siefs que l'on tient d'eux; qui les sont acheter aux possesseurs par de grosses sommes, ou par des redevances & obligations plus sortes que ne le comportent ces siefs. Il déclame contre les rois, comtes, barons, baillis & sénéchaux, qui prenant le bien de tout le monde, sont néanmoins plus pauvres que des pélerins, & n'ont ni

foi ni ferment. Il dit des moines: » Si ∞ Dieu fauve pour bien manger & avoir » des femmes, les moines noirs, les moines blancs, les Templiers, les » Hospitaliers & les chanoines auront le paradis; & Saint Pierre & Saint An-» dré sont bien dupes d'avoir tant souf-» fert de tourmens, pour un paradis qui » coûte si peu aux autres. « Les légistes, les hôteliers, les journaliers, les médecins, huissiers, &c. passent en revue: il dépeint vaguement leurs pilleries, leurs injustices; & ajoute que, fi ceux-là font sauvés, les freres mineurs vivent bien follement, ainsi que ceux qui vont souvent à confesse & font pénirence. Il dit à la fin, que le plus grand des rois est le roi Alphonse; le meilleur des comtes, le comte de Rodez; le meilleur des prélats, celui de Mende; & fon frere, le meilleur des barons.

L'éloge du plus grand des rois ne peut

guère s'appliquer qu'à Alphonse X, roi de Castille, dont le règne commence en 1252. Dès-lors, le comte de Rodez est Hugues VI; & l'évêque de Mende, Odilon de Mercœur.





#### CXI.

# RICHARD DE BARBÉSIEU.

SELON l'auteur de la vie manuscrite de ce troubadour, RICHARD étoit un chevalier, du château de Barbésieu en Saintonge; pauvre vavasseur, mais bon chevalier d'armes, & de belle figure; ayant plus de talent pour les inventions poétiques, que d'habileté à se produire dans le monde; sachant bien composer, sans savoir parler avec grace. Une extrême timidité qui venoit sans doute d'une mauvaise éducation, lui donnoit un air de gêne & d'embarras, surtout dans les nobles compagnies, où il paroiffoit morne & filencieux. Plus il voyoit de personnes assemblées, plus son embarras augmentoit; & il avoit toujours besoin de gens pour le produire & le faire valoir.

Ce portrait d'un bon chevalier, d'un

bon poëte, si timide dans la société, n'annonce pas de grands succès en galanterie; puisque c'est avec des qualités sort différentes qu'on avoit coutume d'y réussir. Cependant la vie de notre troubadour est pleine d'intrigues galantes, dont le récit entremêlé de ses pièces intéresse la curiosité.

Il devint amoureux de la femme de Geoffroi de Touai, riche baron du pays. C'étoit la fille de Geoffroi Rudel, prince de Blaye. Une belle figure, beaucoup de gaieté dans le caractère, le talent de la plaisanterie dans la conversation, le désir de l'estime & de la célébrité, la distinguoient avantageusement. Elle s'aperçut bientôt de la passion qu'elle avoit inspirée à Barbésseu, & en parut si contente, qu'il osa lui faire une déclaration d'amour. Elle la reçut en semme qui souhaitoit d'être célébrée par un poète. Dès-lors le troubadour sut attaché à son service, & la-chanta sous le nom

Dy

de Miels-de-donna (la meilleure des da-

Madame de Touai l'accueilloit avec: bonté, mais sans lui accorder la moindre faveur; & quand il la prioit d'amour, elle lui crioit merci; ajoutant qu'elle nè demandoit pas mieux pourvu que son honneur restat hors d'atteinte. S'il lui vouloit réellement tant de bien, disoitelle, il ne devoit rien exiger qui pûrnuire à sa réputation. L'amant soupiroit, la conjuroit de ne pas se rendre coupable: en le dampant:

» C'est un enser que mon état. Je

meurs de soif dans la soussirance; je brûle d'un seu dévorant dans les témètres.... Voyez ma patience, mas solumission, la pureté de mon amour; se daignez m'accorder un doux remais gard.... Je n'ose vous appeler amie puisque vous ne voulez pas contribuer pour votre moitié à établir ce nome entre nous. Je vous trouve une insense sibilité que je ne mérite point. Et ce pendant je ne puis me résoudre à perme dre toute espérance.«

Les rigueurs d'une maîtresse inspirent quelquesois des soupçons. La jalousse se fait sentir dans une pièce de Baibé-sieu, où, après avoir demandé un baiser comme le salaire de l'amour le plus constant, il avertit sa dame que la beauté ne suffit pas sans la vertu; qu'elle doit prendre garde de prêter matière à la médisance; qu'eur elle toute la vertu du monde, on ne manqueroit pas de croire les mauvais discours, si elle n'à un extéries

D. vj

rieur honnête, & si elle ne serme les oreilles aux galanteries des hommes, qui la plûpart ne sont que des trompeurs.

Une dame du même pays, châtelaine d'un riche château, dit l'historien provençal, ayant fait venir Barbésieu ainsi tourmenté par sa passion, lui tint ce discours: » Je m'étonne bien qu'un homme s tel que vous aime si long-tems une m dame, qui ne vous accorde aucum » plaisir d'amour. Vous êtes d'une figure, » d'un mérite à plaire généralement, » & à obtenir de toutes les dames ce que » vous désirerez. Pour moi, je m'estime-» rois heureuse de vous accorder ce que » l'on vous refuse ailleurs; si vous premiez le parti de vous détacher d'une » cruelle. Et cependant je suis plus belle » & de plus haut rang que l'objet de > votre amour. «

Sur cette déclaration, Barbélieu promet de quitter madame de Touai. L'autre dame lui ordonne d'aller prendre congé d'elle, sans quoi elle ne lui accordera rien. Il obéit. » Je vous ai aimé, » dit-il à sa maîtresse, plus qu'aucune » dame du monde, & plus que moi- » même. Mais ne pouvant obtenir de » vous la moindre saveur, je suis résolu » de vous quitter. « Affligée de ce propos, madame de Touai le prie de ne la point abandonner; & ajoute que, si jusques-là elle n'avoit point eu égard à ses demandes, elle promettoit de le mieux traiter à l'avenir. Il répond séchement : » Mon parti est pris, je vous quitte. « Il court auprès de sa nouvelle maîtresse.

Quelle fut sa surprise, lorsque rendant compte à la dame de l'exécution de ses ordres, il ne reçut que cette réponse pleine de mépris : » Allez, vous êtes » indigne qu'aucune semme vous traite » bien. Vous êtes l'homme du monde le » plus saux, d'avoir rompu de la sorte » avec une dame si belle, si gaie, si phonnête à votre égard! Puisque vous

» l'avez quittée, vous quitteriez tout?

» autre, Retirez-vous, «

Barbésieu consterné sut en proie à la douleur. Il retourna crier merci à madame de Touai: elle ne voulut plus entendre parler de lui. Alors la sureur lui dicta une invective contre les semmes en ménéral.

général:

"Chercher de la fidélité chez les femimes, c'est chercher les choses saintes:

"aux lieux où l'on jette les chiens morts.

"S'y fier c'est comme si l'on consioit le:

"poussin au milan. Si elles n'ont point d'ensans, elles en supposent, pour avoir les avantages matrimoniaux, accordés aux meres. Elles vous feront hair ce que vous chérissez le plus, & aimer à la folie ce que vous ne pouvez soussine.

rraîner les unes les autres dans le défordre, pour en rire & se justisser. « Accablé de désespoir, le groubadour se retira dans un bois, où il se bâtit une

petite maison, résolu de n'en jamais sortir, & de ne plus paroître dans le monde, jusqu'à ce qu'il fût raccommodé avec madame de Touai. Les chevaliers du pays étoient touchés de son sort. Au bout de deux ans, ils vinrent le priend'abandonner sa retraite. Il tint sermedans fa résolution. Enfin toutes les dames: & les chevaliers allèrent demander gracepour lui à sa dame. Mais elle répondie qu'elle ne l'accorderoit pas, à moins que cent dames & cent chevaliers, qui s'aimassent par amour, ne vinssent les mains jointes & à genoux lui crier merci & folliciter le pardon de Barbésieu, promettant à cette condition de l'accorder. Cette nouvelle lui rendit l'espérance, & il exprima ses regrets & ses désirs dans: une chanson:

» Ainsi qu'un éléphant, renversé par-» terre, ne peut se relever, jusqu'à ce: » qu'un grand nombre d'autres éléphans; » le fassent relever par leurs cris; de

» même je ne serois jamais sorti de » l'affliction où m'a précipité mon crime, si la cour du Pui, si les loyaux » amans n'avoient imploré pour moi » celle dont je ne pouvois obtenir » grâce. Sans eux je continuerois à ne » plus chanter, à me tenir enfermé com-» me un reclus, privé de toute joie: » car je ne suis pas de la nature de » l'ours, qui engraisse à force de mal » avoir.... Je voudrois, étant mort. somme le phénix, me brûler & renaî-» tre comme lui de mes cendres, pour rentrer en grâce auprès de la belle que » j'ai offensée, que je n'ose voir depuis » deux ans. Chanson, sois auprès d'elle » mon interprète. Je vais me remettre à » fa miléricorde; femblable au cerf qui, » ayant fini sa course, va mourir aux » pieds des chasseurs. «

Les dames & les chevaliers s'affemblèrent au nombre prescrit, allèrent intercéder pour le malheureux amant, &

obtinrent sa grâce. Mais madame de Touai mourut bientôt; & Barbésseu, ne pouvant plus vivre dans un pays, qui lui rappelois continuellement la perte d'une maîtresse adorée, se retira en Espagne, où il finit ses jours.

Ses chansons, au nombre de quatorze, sont toutes relatives à l'objet de sa tendresse. L'historien provençal observe qu'il affectoit de se servir d'allégories, tirées des animaux, des oiseaux, du soleil & des étoiles, asin de donner à ses ouvrages un tour nouveau qui les distinguât. Le génie échaussé par le sentiment trouve des moyens plus sûrs de se distinguer.

Qu'il n'y ait pas du romanesque dans la vie de ce troubadour, c'est de quoi je me garderois bien d'être garant. Quelques circonstances ajoutées sur un fond vrai lui donnent souvent l'air d'une fable. Mais si l'ancien écrivain provençal peut être soupçonné ici de crédulité ou

de mensonge. Nostradamus est tout aus trement digne de censure : il semble accumuler à plaisir les bévues & les erreurs.

Son Richard de Barbésseu n'a aucun rapport avec celui de nos manuscrits. Il en fait un très beau parleur, excellent mathématicien, aussi versé dans les saintes lettres que dans la poésse provençale. Il avance que Pétrarque a profité de ses poésses. Il dit néanmoins que le troubadour mourut vers l'an 1383, dans le tems que le comte de Savoie força Nice de lui faire hommage; tandis que Charles de Durazzo, usurpateur du royaume de Naples, faisoit la guerre en Provence à Louis I, comte de Provence & roi de Naples.

1°. Il est peu vraisemblable que Pétrarque, mort en 1374, ait profité des ouvrages d'un poëte qu'on fait mourir après lui.

2°. Il est faux que Charles de Du-

# razzo soit venu en Provence saire la guerre à Louis I, qui au contraire alla le combattre à Naples.

3°. La ville de Nice ne fut usurpée par le comte de Savoie, Amédée VIII, qu'en 1388, trois ans après la mort de Louis I.





#### CXII.

# GUILLAUME DE MONTA-GNAGOUT.

DUILLAUME DE MONTAGNA
BOUT fut un chevalier de Provence,

bon trouveur & fort amoureux. Il aima

madame Josserande, du château de

Lunel, & fit pour elle beaucoup de

bonnes chansons. « C'est tout ce que
nous apprennent nos manuscrits. Il n'y
a en Provence aucun lieu du nom de

Montagnagout; mais il y a un Puiagut
dans le diocèse de Sisteron, & pui signisite montagne. Probablement notre troubadour possédoit ce sief, ou étoit de la
famille des seigneurs.

Celui dont Nostradamus a donné la vie, sous le nom de Guillaume d'Agout, est certainement le même; puisqu'une de ses pièces les plus considérables, citée

par l'historien, se trouve dans le recueil de Montagnagout. Voyons les particulatités qu'il en rapporte.

Selon lui, Guillaume, feigneur d'Agout, fut bon poëte provençal; il se distingua par un caractère sage & honnête, doux & modeste; on l'appeloit l'Heureux, parce qu'il joignoit une grande fortune à une grande vertu; fon aspect étoit gracieux & vénérable, & de jour en jour, on découvrit en lui des qualités plus fingulières & plus dignes d'estime; il aima Josserande, très-distinguée parmi les dames de son tems; il composa pour elle beaucoup de chanfons, qu'il adressoit à Alphonse roi d'Aragon, prince de Provence & comte de Barcelone, à la cour duquel il étoit le premier & le principal Gentilhomme. Nostradamus donne ensuite l'extrait de la pièce qu'on verra dans cet article. Il fait mourir le troubadour en 1181. quoique ses poésies paroissent démon-

trer qu'il vivoit au milieu du treizième

Elles sont au nombre de douze. Commençons par ce qu'elles renserment d'historique.

Nous trouvons en premier lieu un poème concernant la ligue que Raimond VII, comte de Toulouse, sit en 1241 avec un nombre de seigneurs contre S. Louis, pour recouvrer les domaines qu'il avoit été contraint de céder en 1229. Les comtes de la Marche, de Foix & de Rodez, entrèrent dans cette ligue. Le roi de France eut l'adresse de les en détacher; les autres alliés de Raimond l'abandonnèrent par soiblesse, ou parce qu'ils le voyoient trop soible; & en 1243, il su réduit à se soumettre par le traité de Lorris.

Pendant cette guerre, le troubadour composa son poëme, où respire la pasfron des armes. Il se plast, dit-il, au son des trompettes, aux traits que tirent les

meilleurs archers, & à voir une forêt de lances. Il fait l'éloge du comte de Toulouse, mais en lui reprochant de ne s'être pas tenu avec ceux de sa nation; faute déjà commise par les seigneurs de la Marche, de Foix & de Rodez, qui ont pris un mauvais parti. Le poëte compare leur conduite à la trahifon de Caïn. Il dit au sujet du roi d'Aragon, qui avoit promis des secours : » Si le » roi Jacques I, à qui nous fûmes fidelles » nous tient parole, les François s'en » trouveront mal. « Henri III, roi d'Angleterre, avoit donné beaucoup d'espérance, & s'en tenoit aux simples promesses. » Il fait bien de ne se pas remuer; » jusqu'à ce qu'on l'ait dépouillé de p tout, a

Un autre poëme, à l'occasion du mariage de l'héritière de Provence avec Charles d'Anjou, frere de saint Louis, maniseste encore mieux l'aversion du troubadour pour les François,

Il se plaint de ce que la Provence a perdu son nom; & il prétend qu'on l'appellera désormais Faillenza, au lieu de Proenza, (pays de lâcheté, au lieu de pays de bravoure,) parce qu'elle a subi une domination dure, en place de son ancien gouvernement qui étoit la douceur même. Il fouhaite que le roi d'Aragon (Jacques I,) qui a défait les Sarafins d'Espagne, vienne combattre les François. Il ne doute pas qu'ayant vaincu leurs vainqueurs, il ne les vainque fort aisément; (allusions aux victoires des. Sarasins sur saint Louis, dans sa première croisade.) Il craint que si le roi d'Aragon ne vient au secours du comte de Toulouse, les François ne fassent encore des progrès; & il regarde ces princes comme déshonorés, s'ils ne se vengent pas des injures qu'ils en ont reçues. (Raimond VII voyoit avec beaucoup de peine l'établissement de Charles d'Anjou en Provence; mais pouvoit-il l'empêcher?) Deux

Deux

Deux sirventes, sur la décadence des mœurs, contiennent des traits remarquables: on y voir en particulier une censure des gens d'église, qu'ils devoient pardonner difficilement.

Après avoir dit, avec le ton de la satire, que son siècle est ennemi de tout bien, & que l'argent seul y est compté pour quelque chose, le poëte reproche aux prédicateurs de s'élever contre l'amour de la gloire.

» Quiconque fait peu de cas de la » gloire, est mal inspiré. Dieu veut la » gloire & la louange; l'homme qu'il sit » à son image, doit avoir le même désir. » Les gens d'église ont mauvaise grace » de se rendre inquisiteurs, pour juger » des choses à leur fantaisse. Qu'ils le » soient, j'y consens, pour ramener doucement à la foi ceux qui s'en sont égares, & pour les admettre charitables ment à la pénitence. Ils disent que l'or froi (étosse d'or) ne convient point aux Tome III.

m femmes. Ah! qu'elles ne fassent pas de plus grand mal! avec la richesse des habits elles conserveront les bonnes graces de Dieu. Ce n'est point avec des robes noires ou des frocs blancs qu'on les obtient, si l'on n'a que ce mérite. Que les gens d'église renoncent au monde, & songent uniquement à leur salut; qu'ils dépouillent la vanité & la convoitise; qu'ils n'usurpent pas le bien d'autrui: & on les croira. A les entendre, ils ne veulent rien; mais à les voir, ils prennent sans égard pour personne.

Le sirvente est adressé au comte de Toulouse, pour le faire souvenir du mas que lui ont fait les gens d'église, & pour qu'il se mette en garde contre eux à l'avenir.

Nous voyons à chaque instant, combien l'affaire des Albigeois les avoit rendus odieux. Doit on s'en étonner? Le zèle devient plus que suspect, quand il

s'exerce en pillant, massacrant, brûlant; & que ses travaux sinissent par enlever les dépouilles de ceux qu'il a persécutés. Alors naissent les haines, au lieu de conversions.

Voici le second sirvente, où se trouvent des leçons pour dissérentes classes d'hommes.

» Les clercs & les laïques vont par le » monde, se plaignant les uns des autres. 
» Les peuples se plaignent de l'injustice 
» de leurs seigneurs, & ceux-ci sont mé» contens de leurs sujets. Ainsi le monde 
» est rempli de haines. Mais il vient de 
» vers l'orient des Tartarins qui, si Dieur 
» ne les arrête, les réduiront tous au 
» même état. (Il annonce une invasion des Musulmans, sous un des noms qu'on donnoit aux hérétiques Albigeois.)

» Ce malheur arrivera aux chrétiens, » pour tant de forfaits dont les clercs & » les laïques se sont rendus également » coupables; il arrivera infailliblement,

E ij

» si Dieu ne prend pitié d'eux, & ne sait » terminer leurs différends par le pape: » car si le pape les concilie, ils sont à » l'abri de l'infortune. (L'auteur semble parler des Guelss & des Gibelins; mais le pape n'étoit rien moins que conciliateur entre ces partis: il étoit plutôt le ches de l'un, contre l'autre.)

» Pourquoi le clergé veut il de si » beaux habits, & vivre dans l'opulen-» ce; pourquoi le clergé veut il de si » belles montures; puisqu'il sait que » Dieu vécut pauvre? Pourquoi veut-il » s'emparer du bien d'autrui; puisqu'il » sait que tout ce qu'il dépense au-delà » du manger & du vêtement le plus sim-» ple, est un vol qu'il fait aux nécessi-» teux, si l'écriture ne ment?

» Pourquoi les grands seigneurs ne » sont-ils pas attentiss à ne faire ni tort » ni violence à leurs sujets? Faire vio-» lence aux siens est aussi criminel » qu'usurper les droits d'autrui. C'est

même un double crime de les malrraiter, étant obligé de les défendre.

» Ainsi on perd sur eux tous ses droits.

Les sujets, de leur côté, sont bien coupables lorsqu'ils manquent à leurs feigneurs. Car chacun doit aimer d'amour pour son bon seigneur, & le servir loyalement; comme le seigneur doit aimer de bonne soi ses sujets.

Loyauté oblige les uns & les autres de s'aimer si cordialement, qu'il n'y ait entre eux aucune fausset.

» Roi de Castille, l'empire vous attend.

» Mais on dit ici que cette attente est

» celle des Bretons, (qui attendoient
toujours leur Arthur, héros sabuleux.)

» Quand un grand roi fait une grande

» entreprise, il faut qu'il mette sa tête à

» l'aventure. «

Alphonse X, dont il s'agit, sut élu empereur en 1257, par un parti opposé au prince Richard d'Angleterre. Pour soutenir cette élection, il se montra peu

digne du glorieux surnom de Sage, en accablant d'impôts ses sujets, sans pouvoir exécuter une entreprise si imprudente.

Les pièces de Montagnagout pour madame Josserande devroient être incomparables, à en juger par ce début:

Duoique les premiers troubadours aient dit beaucoup de choies sur l'amour, on peut encore en ajouter de nouvelles: car on n'est pas bon troubadour, si on ne met de la nouveauté de l'invention dans ses ouvrages. Un des premiers a dit qu'on avoit atant parlé de l'amour, qu'il seroit dissistant parlé de plus. Mais il m'en est rien. Je dis ce que je n'ai donné tant de savoir, que si jamais on n'eût fait de vers, j'en aurois été l'inventeur. «

Cependant il se jette dans les trivialités de la galanterie, où nous éviterons

de le suivre, quoiqué peu de poëtes avant lui y aient montré des sentimens plus honnêtes. On en jugera par la pièce suivante, la même que cite Nostradamus dans l'article de son Guillaume d'Agoult. Elle peint avec naïveté cet amour antique & pur, dont la théorie étoit déjà fort essacée.

» On ne doit être estimé qu'autant » qu'on s'efforce d'être aussi bon qu'il » est possible; parce qu'on ne vaut qu'à » proportion de sa richesse. Vous qui » désirez acquérir du mérite, mettez en » amour votre cœur & votre espoir. » Amour porte aux plus belles actions; » il engage à une conduite honnête; il » dissipe le chagrin & inspire la joie.

» Procéder frauduleulement en amour, » c'est n'être pas amoureux. Vous n'ai-» mez point, vous ne devez point être » aimés, vous qui demandez à celle » dont votre cœur est épris, des choses » que la vertu condamne. Quelque ar-E iv

EIV

me dent désir qui vous tourmente, vous me devez rien vouloir contre l'honmeur de votre maîtresse. Amour n'est maimé, pour tout ce qui peut augmenmeter sa gloire. Qui cherche autre chome se dément le nom d'amour.

» L'amant loyal aime raisonnable» ment, sans trop se passionner. La rai» son s'éloigne également du trop & du
» trop peu. Telle est la voie que nous
» suivons, nous autres vrais amans.
» Celui qui ne tient pas d'autre route,
» Dieu à la fin le comblera de biensaits;
» mais quiconque s'en écarte est trom» peur.

» Jamais il ne me prit envie de rien » faire, dont la belle à qui j'ai donné » mon cœur pût être fâchée. Nul plai-» fir ne peut me plaire, si son honneur » èn recevoit la moindre tache. Le sin-» cère amant désire cent sois plus le » bonheur de sa maîtresse que le sien.

» Les amans du tems passé ne cher» choient que la gloire de bien aimer;
» & les belles n'auroient jamais consenti
» à rien de mal-séant. Aussi les uns &
» les autres étoient-ils pleins de mérite,
» n'aspirant tous qu'à l'honneur. Mais
» aujourd'hui la vertu tombe en déca» dence; parce que, sans égard pour
» l'honneur, on ne cherche en amour
» que le plaisir.

» Cette leçon m'attirera les reproches » d'une foule de méchans amoureux & » de faussées dames. Mais les ménager » seroit participer à seurs désordres. Le » devoir du sage est de rerirer le sou de » ses égaremens. Si je déplais par-là, j'ens » suis bien aise. «

La pièce finit par un éloge d'Alphonse X, nouvellement parvenu au trône de Castille: il y monta en 1252.

Nous avons une complainte de Pons-Saurel de Toulouse, personnage inconnu, sur la mort de Montagnagout, qu'il

EW

loue comme un modèle de fainteté, le chef & le pere des troubadours. L'envoi est à la fainte Vierge : il la prie pour celui qui a dit du bien d'elle.



### CXIII.

### GUILLAUME DE MUR.

Dans le catalogue des nobles de Catalogne, on trouve les seigneurs de Mur, branche de la maison des comtes de Pallas. Il n'y a aucun Guillaume parmi les aînés. Ce troubadour étoit probablement un des cadets. Outre un sirvente peu curieux pour exhorter les chrétiens à la croisade, (la dernière de S. Louis,) nous avons de lui deux tenfons qui paroissent dignes d'un extrait.

I.

Lequel doit faire plus d'efforts pour mériter l'estime, ou de l'amant déjà heureux, ou de celui qui n'a encore que l'espérance? C'est la question que le poète propose à Giraud, dont il a oili vanter le savoir.

Celui-ci décide pour le premier. Guil-E vj

laume objecte qu'on fait moins d'efforts pour plaire, quand on a moins à désirer & à demander: il cite l'exemple du rossignol, qui est dans la joie, tant qu'il poursuit celle qu'il veut obtenir, & qui ne l'a pas plutôt obtenue, que son chant devient rude & grossier. Giraud répond que la récompense ne peut affoiblir le désir de mériter; que l'exemple du rossignol ne signifie rien, un oiseau étant incapable de connoissance & de sentiment réstéchi. Pour moi, ajoute-t-il en sinissant, je ne vaux jamais mieux que lorsque je suis bien traité.

### II.

Lequel est le plus estimable, de deux riches barons, dont l'un emploie son bien à enrichir ses gens & ses compagnons de guerre, à l'exclusion des étrangers, & dont l'autre assecte de tout donner aux étrangers, sans rien saire pour ses gens? La question s'adresse à Giraud.

On ne mérite aucun éloge, répond-il, lorsqu'on n'enrichit que des étrangers; & faire du bien aux siens est, au contraire, une action très-estimable. Guil-· laume dit qu'en donnant aux étrangers. on étend plus loin sa réputation, on acquiert plus de gloire; & que cette gloire, acquise parmi les étrangers, doit plus toucher le serviteur que le bienfait qu'il recevroit lui-même. Giraud réplique : Y a-t-il une plus grande gloire pour un seigneur, que de bien s'acquitter de son devoir? Y a-t il un devoir plus essentiel, que de bien traiter ses fervireurs?

Ils choisissent pour juge un jeune comte Henri, (peut-être Henri comte

de Rhodez;) & voici sa décision: » Guillaume & Giraud m'ayant invité

» à juger leur dispute, dans laquelle l'un

» & l'autre ont défendu avec esprit leur

n sentiment; Guillaume a soutenu par de fortes raisons la préférence qu'à

### HIO HIST. LITTERAIRE

» donne à celui qui fait du bien aux

» étrangers; & Giraud, celle qu'il don-

» ne au baron qui récompense les siens :

» fur ce, ayant pris l'avis de notre con-

» seil, nous ditons, Qu'il y a de part &

» d'autre beaucoup d'honneur, mais que

» celui qui fait du bien aux fiens mérite

» la préférence. «

Autant la plupart des tensons de galanterie étoient frivoles, autant les autres pouvoient être intéressants & utiles, quand elles rouloient sur les mœurs & les devoirs. C'étoit un moyen d'assaisonner la morale.



#### DES TROUBADOURS. III



### CXIV.

### RAIMOND DE TOR ou DE LA TOUR, DE MARSEILLE.

I L est inconnu; mais ses pièces n'enfont pas moins curieuses. Nous en extrairons la substance.

Les deux premières concernent spécialement le comte d'Anjou. Le poëte suppose qu'il se met sur les rangs, ainsique le roi de Castille Alphonse X, & Richard d'Angleterre frere de Henri III, pour avoir l'empire, extrêmement affoibli & agité depuis la mort de Frédéric II. Charles d'Anjou ne disputa jamais la couronne impériale. Ses prétentions sur le royaume des Deux-Siciles saisoient croire apparemment qu'il étendoit ses vues plus loin.

→ Mes chansons & mes ingénieuses in→ ventions doivent augmenter de valeur,
→ ventions de valeur,
→ ventions de valeur de valeur,
→ ventions de valeur de valeur

» dès que le comte d'Anjou entreprend » de demander l'empire, pour lequel il y » aura des guerres, des troubles, des né » gociations & des traités. Je serois affli-\* gé qu'on le trompât; & si j'en étois » cru, les ecclésiastiques en porteroient » la peine. Maudite soit l'oissveté où ils \* croupissent! Je ne les estime pas la » valeur d'un gant. Ils traversent le bon » roi Mainfroi, par qui la Pouille, l'Au-» triche, la Sicile, la Calabre, & beau-» coup d'autres principautés sont gou-» vernées. (Mainfroi, fils naturel de Frédéric II, tuteur & oppresseur de Conradin, son neveu, fut tout à la fois l'objet de la haine des papes, & l'ennemi de Charles d'Anjou.) » Le clergé plein de » tromperie est acharné contre lui. Mais > les Lombards & les Allemands, qui sont sa confiance, frapperont avec lui » de rudes coups. Si le seigneur de Pro-» vence (le comte Charles) a le même rédit que le comte Richard & le loyal.

## DES TROUBADOURS. 113 noi de Castille, il y aura bien du trouble. «

Notre troubadour ne se montre pasfort instruit des affaires politiques, en s'intéressant tout-à-la-sois pour son seigneur, & pour celui que son seigneur vouloit réellement dépouiller. Ses idées sont encore consuses dans le sirvente suivant:

Il est bien juste que je chante, puisque Richard veut être roi de Vienne & d'Arles; dont le roi Charles a beaucoup de chagrin, & le roi Edouard (ou plutôt Henri) bien de la joie. Je ferai des chansons plus éclatantes, puisque Richard prétend avoir l'empire & subjuguer les Lombards, puisque le roi de Castille yeut aussi l'empire. Ce roi est empereur de mérite; sine joie est son fils; sin amour, sa mere; les gais plaisirs, son armée; & le chagrin, son ennemi. Comme je sais que celui des deux qu'on couronnera, sera long-

provence, je ne compterai point les coups qui se donneront dans les attaques & les poursuites. Quand l'Anglois óu l'Espagnol viendront demander la couronne de ser, quel que soit celui

⇒ qui succombe, les gens d'église en rendront graces à Dieu, & prendront des

⇒ habits bleus & rouges. «

La couronne de Lombardie, quoique d'or, s'appeloit couronne de fer, parce qu'elle étoit montée en fer. Il feroit inutile de donner fur cette pièce d'autres éclaircissemens. L'auteur s'y montre, comme dans la première, indigné de la haine des gens d'église contre la maison de Souabe. C'est pourtant ce qui valut le royaume de Naples à Charles d'Anjou, qui le reçut comme un don du souverain pontise.

Dans un troisième sirvente, se trouve l'éloge du prince Henri, strere du roi de Castille, alors résugié à Tunis; prince

# factieux & rebelle, qu'un admirateur d'Alphonse X ne devoit certainement

pas louer.

» Henri est riche en mérite & en gloi» re, mais il ne peut le devenir en ar» gent: car il ne songe qu'à servir la va» leur & la courtoisse, à donner & à se
» faire aimer; aimant mieux renoncer
» aux biens de la fortune, que de s'atti» rer des reproches.... Comme il est
» de la haute & antique souche dont
» furent les guerriers, il ne peut arriver
» à sa chevalerie qu'une bonne sin.....
» Quoique plusieurs publient de plus en
» plus les louanges du franc empereur
» (Alphonse X,) son frere est bien en
» droit d'être loué de tout le monde....
» J'exhorte le roi de Tunis à conserver

Le poête oublioit, sans doute, que c'étoit un crime & un opprobre, aux yeux des chrétiens, d'être en liaison avec les Sarasins.

» pour ami le gtorieux Don Henri. «

Raimond de Tor adresse un sirvente & un autre troubadour, où l'on voit que la réputation de Florence & des Florentins annonçoit déjà de grandes choses, surtout en saveur de la poésie.

Ami Gaucelm, si vous allez en Tos-» cane : arrêtez - vous à Florence : car on y protége la valeur & le mérite; » on y fait grand cas des chansons & de » l'amour. Gagnez l'amitié du seigneur Bernabo, qui n'a pas son pareil en » bravoure & en honneur. Il brilleroit n en Provence même, & en France, La raison, la justice & la magnificence, règlent toutes ses démarches. Il n'y a » pas un seul homme, de si loin qu'il vienne, s'il est spirituel & galant, à a qui il ne donne des preuves de son » affabilité. Je vous exhorte à vous pré-» senter devant lui avec un air enjoué, » & en chantant l'amour. Par ce moyen, on est sûr, je crois, d'en être bien accueilli. Outre un blanc roussin pour

- » vous porter, vous aurez du brave sei-
- » gneur Bernabo un cheval bai ou gris,
- » & un équipage tel qu'il vous le fau-
- » dra. Quand vous aurez gagné ses bon-
- » nes grâces, dites-lui de nous un peu
- » de bien. «

Un cinquième sirvente est contre le beau & orgueilleux Bérenger, & le seigneur Rigaut, qui ont désié insolemment deux autres gentilshommes, Olivier & Vivant. Le poëte leur reproche d'avoir envoyé à ceux ci des joncs brisés en signe de rupture. Il reproche à Rigaut en particulier, d'avoir envoyé par infulte, le pan de derrière du plus mauvais de ses habits à Vivant, qui est gai. courtois, & de la plus pure loyauté. Ainsi on se servoit encore de signes extérieurs pour déclarer ses sentimens. Une paille ou un jonc rompus annonçoient une brouillerie. De-là l'expression qui subsiste encore, rompre avec quelqu'un.

La dernière pièce de ce troubadour

est une invective injurieuse contre les belles-meres, qu'il dépeint toutes comme des marâtres, à l'occasion d'un fait particulier. Il s'exprime en homme furieuse-ment passionné.

Toute bru fera bien de chasser sa belle-mere. Jeunes & vieux, tous les gens sensés savent bien qu'une bellemere n'est jamais sans antipathie pour sa bru, & n'observe à son égard ni justice ni raison. Chacun peut dire sans mentir que la belle dame \*\*\* a bien sait de mettre hors de chez elle sa bellemere. J'envoie ce bon demi-sirvente à Sisteron, pour qu'il soit publié dedans & dehors, & que toutes les bellesmeres & toutes les brus le sachent... C'est avoir chassé une chauve - souris que d'avoir chassé la belle-mere. «

Cette plate satire donne assez mauvaise idée du caractère, comme du talent de Raimond de Tor.

### CXV.

## GUILLAUME DE SAINT-DIDIER ou SAINT-LEIDIER,

La naïveté de l'historien provençal, qui a composé la vie de ce troubadour, ou plutôt raconté ses aventures de galanterie, est si agréable par elle-même que tout ornement la dépareroit. Je m'attacherai donc à son récit, avec la liberté d'y faire quelques légers changemens de style.

Guillaume de Saint-Didier fut un riche châtelain de Veillac (ou Noaillac,) dans l'évêché du Pui-Sainte-Marie, homme considéré, bon cheva-lier d'armes, généreux, courtois, loyal amant, fort aimé & bien accueilli des dames. Il aima d'amour (non en simple ami) madame Adélaïde de Claustra, sœur du dauphin d'Auvergne, semme

du vicomte de Polignac, qu'on appeloit communément la marquise de Polignac. Ils prenoient ensemble le nom de Bertrand; sans doute pour rendre leur intrigue plus mystérieuse, selon l'usage des troubadours. Ce nom leur étoit commun avec Hugues Maréchal leur consident, qui savoit tout le mystère de leur commerce: ils le lui donnoient apparemment, pour tromper davantage les curieux, par la difficulté d'en faire l'application.

Depuis long-tems Guillaume servoit la marquise, sans qu'elle voulût lui faire aucun plaisir d'amour. Ette lui dit à la fin: » Si le vicomte mon mari ne me » prie, & ne me commande de vous » prendre pour mon chevalier & serviteur, vous n'obtiendrez jamais rien de » moi. « Ce discours le fâcha beaucoup. Cependant il pensa aux moyens de remplir la condition. Il s'avisa de composer une pièce, où il faisoit parler un mari intercédant

intercédant auprès de sa femme en saveur d'un chevalier amoureux. Ses chansons plaisoient beaucoup au vicomte, qui les chantoit lui-même fort bien. Le troubadour l'alla donc trouver, lui raconta qu'une dame lui avoit déclaré qu'elle ne l'aimeroit point, si elle n'en étoit priée par son mari; & en même tems lui présenta sa pièce, conçue en ces termes:

Madame, je suis un messager adresses à vous. Je vous salue de la part d'un homme enchanté de tout ce qui peut vous plaire... Il est tellement occupé de vous, qu'il fuit toute autre joie. Il n'a dans l'ame que l'amour dont vous l'avez enslammé; & il mourra de langueur, si vous ne venez à son secours... Je ne connois point ce chevalier; mais je vous prie que, pour l'amour de moi, vous cessiez d'être s'fàchée contre lui..... Ne craignez rien, je vous réponds de tout.....

» Je vous défends d'aimer tout autre » chevalier. Il est riche en mérite & bien » né;..... & je ne sache rien en lui » pourquoi une dame doive rejeter ses » vœux.... Madame, saites lui savoir » ce que vous prétendez saire de lui; & » que votre réponse l'attache encore » plus à vous. «

Le vicomte'de Polignac, très-content de la chanson, & encore plus d'en connoître le motif, apprit les vers par cœur, & les alla chanter à sa femme. Elle se ressouvint de la parole qu'elle avoit donnée à Guillaume; elle se dit intérieurement: Je n'ai plus de raison pour me désendre. Guillaume se présenta bientôt, comme ayant exécuté ses ordres. La marquise ne pouvant plus se dispenser de tenir parole, l'accepta pour son chevalier & serviteur. Leurs amours durèrent long tems.

Interrompons un moment le récit, & observons le consentement gracieux d'un

mari au choix que sa femme faisoit d'un amant. C'est ce qui se pratique encore tous les jours en Italie, pour les sigissés ou cavaliers servans des dames. Il en étoit alors comme aujourd'hui: l'amour romanesque du chevalier, & ses services assidus, l'exposoient beaucoup, ainsi que la femme, à tomber dans quelque passion vulgaire.

Ce commerce tourna au désavantage de Guillaume. Car les deux autres Bertrands (sa dame & leur consident) lui firent une grande trahison.

Le troubadour aimoit la marquise avec beaucoup de discrétion, & sans donner matière aux médisances. Ils avoient eu grand soin de tenir caché ce qui produisoit beaux faits & beaux dits; ces actions louables qu'inspiroit quelquesois l'amour, & ces traits ingénieux qu'il semoit dans les conversations.

Il y avoit alors une dame très-belle & bien apprise, la comtesse de Roussil-

È ij

### 124 HIST. TITTÉRAIRE

lon, fort estimée & fort honorée de tous les braves chevaliers. Guillaume la louoit & la vantoit plus qu'aucun autre. Il prenoit tant de plaisir à parler d'elle, que tout le monde le croyoit chevalier de cette dame. Elle le voyoit très-volontiers; il la voyoit de même, & rendoit des visites moins fréquentes à la marquise. Celle-ci en sut jalouse, persuadée, comme on le disoit, qu'il étoit l'amant de la comtesse de Koussillon.

La marquise manda Hugues Maréchal, & lui porta ses plaintes contre Guillaume, » Je veux m'en venger à pour votre prosit, lui dit-elle, je veux vous saire mon chevalier; car je vous connois bien: je suis sûre que je ne trouverai jamais chevalier qui me convienne mieux, & dont la victoire poive plus piquer Guillaume. Je veux donc aller en pélerinage à Saint-particulaire. Antoine de Viennois; nous passerons achez Saint-Didier; & je coucherai

# avec vous dans fa chambre & dans

» fon propre lit. «

Surpris d'abord de cette proposition, Hugues dit à la marquise: » Vous me » saites le plus grand honveur & le plus » grand plaisir, qu'on ait jamais sait à » un chevalier; & me voilà tout disposé » à ce que vous désirerez de moi. «

Aussitôt la marquise donne ses ordres pour le voyage. Elle se met en route avec ses dames & demoiselles, suivie de son amant, & de plusieurs autres. Elle arrive à Saint-Didier, dans le château de Guillaume qui étoit absent. Elle descend de cheval. On la reçoit avec toutes sortes de marques de dissinction & d'honneur; on la sert comme elle veat; ensin elle passe la nuit avec Hugues dans le propre lit de Guillaume.

La nouvelle s'en étant répandue dans le pays, Guillaume en fut aussi affligé que confus. Néanmoins il ne voulut pas en faire plus mauvaise mine à la mar-

quise & à Hugues, ni engager avec eux une querelle, ni même faire semblant de savoir ce qui s'étoit passé. Mais il se livra entièrement à la comtesse de Roussillon, & se détacha de la marquise. (C'est dommage que l'historien provençal ne nous apprenne point quelle sur la conduite du mari après cette aventure scandaleuse.)

L'historien du Languedoc, ordinairement si exact, est tombé dans quelques erreurs au sujet de Guillaume de Saint-Didier. La principale est de le compter parmi les troubadours du douzième siècle, qui florissoient sous Raimond V comte de Toulouse. Une pièce même de son recueil prouve qu'il vivoit bien avant dans le treizième. Il se plaint de ce qu'on abandonne Jérusalem & les saints lieux; il voudroit que les prêtres & les prédicateurs passassements; que le roi d'Angleterre, & son frere Richard, le roi d'Aragon & le roi de

France, allassent combattre les païens (les musulmans;) & il ajoute: » Que » ceux qui voudroient recouvrer valeur, » aillent en Castille auprès du roi Al- » phonse, continuellement occupé à dé- » truire leur puissance. «

Si don Vaissette avoit connu cette pièce, il auroit sans doute observé que le seul roi d'Angleterre de ces tems-là, qui eût un frere nommé Richard, est Henri III, dont le regne commence en 1216; que depuis cette époque, le premier roi de Castille nommé Alphonse, est Alphonse X, qui ne monta sur le trône qu'en 1252, & ne sit la guerre aux Maures qu'en 1256. Notre troubadour ne peut avoir parlé de Raimond V vivant, comme le suppose don Vaissette; il parle tout au plus de Raimond VI.

Les mépriles d'un historien respectable méritent toujours d'être observées. Celles de Nostradamus ne tireroient point à conséquence. Il sait mourir Guil-

laume de Saint-Didier, en 1185, aur fervice d'Alphonse roi d'Aragon & comte de Provence. Il raconte que ce poëte, ayant interprété un songe de la marquise de Polignac, lui donna une règle infaillible pour de pareilles interprétations, en lui disant qu'on ne songeoit qu'à des choses vraies quand on menoit une vie sobre, & qu'on s'endormoit sans avoir l'estomac chargé. Il dit que Hugues Maréchal, confident de leurs amours, s'efforça de le supplanter auprès de la marquise, & que celle-ci, indignée de la perfidie, renvoya le traître dans sesterres, où il fut assassiné par des payfans.

Parmi les quinze pièces de ce troubadour, il y a un chant sur les effets de la puissance de Dieu, où le sujet seul est remarquable; un dialogue extrêmement libre, entre un mari qui se vante d'êtreobligé de ménager sa semme, & la semme qui lui reproche de se vanter malà-

propos, & qui le défie. Les chansons d'amour pour sa maîtresse, sous le nom supposé de Bertrand, valent beaucoup mieux. En voici deux qui nous paroissent remarquables par les sentimens & par le style.

I.

Comme celle que je chante est belle;

que son nom, sa terre, son château;

le sont aussi; que sa conduite, son

langage, ses manières, tout en est

beau; je veux que mes couplets n'aient

rien que de beau. Si ma chanson va
loit autant que la beauté pour qui je

la fais, nulle chanson ne lui seroit com
parable.

» Celle dont je suis homme-lige me:
» fera mourir tout bellement, quoique
» avec un fil de son gant, ou un des:
» poils qui tombent de sa fourrure, elle:
» pût me sauver la vie. Avec une seule:
» promesse, même sausse, elle pourroit:
» me rendre heureux; car plus elle

E v:

» m'humilie & me confond, plus je l'ai-

me d'amour pur.

Belle dame, au corps bien fait,
vous êtes la maîtresse de mon cœur.
Si je venois devant vous, les genoux
en terre, joignant les mains, vous demander votre anneau; que je vous
trouverois de bonté & d'humanité, si
vous daigniez ranimer par cette saveur
un malheureux qui est votre esclave,
& qui ne connut jamais le bonheur;
car sans vous il n'y a point de joie
pour moi.

Charmante & courtoise dame, puisque je ne sais ma cour à aucune autre, & qu'il n'en est aucune, ni en esset ni en apparence, que j'estime la valeur d'un clou en comparaison de vous; voulez-vous que je meure sans goûter de joie. Amour me le désend. Hélas! je me suis plongé trop prosondément dans cet abrime: je ne trouve ni gué ni pont pour en sortir.

"Un seul espoir me soutient; c'est un que l'amour, noble & gentil, assisse immanquablement son sidelle serviteur qui l'implore. Que le faux amant se rebute: le loyal ne doit jamais désesuréer. Et si les nobles dames sont d'une réserve extrême sur le choix des tems & des personnes; tôt ou tard elles répondent aux tendres vœux qu'on leur adresse.

» Tous les lieux qu'elle habite me » plaisent & me paroissent resplendis-» sans. Les bois les plus sauvages sont » pour moi des prairies, des vergers, » des jardins ornés de roses. Chaque » jour elle me semble avoir acquis quel-» que nouvelle beauté. Elle a tant de » grâces, que les plus mal appris devien-» nent courtois en la voyant, & en lui » parlant. «

### II.

La seconde chanson, quoique composée sur des rimes plus difficiles que

F vj

la précédente, n'a pas moins d'élégance & de naturel.

» Il n'y a point de créature dans le » monde qui ne trouve son pain. Cette » fortune manque à moi seul. J'aime » celle qui me persécute; je l'aime avec » plus de sidélité & de constance, que » n'en montre aucun amant pour une » maîtresse, qui par deux baisers se livre » à lui malgré qu'elle en ait. Mon amour » augmente par les tourmens qu'elle me » cause. Si elle m'aimoit tant soit peu,

pensez vous que je l'aimasse bien?
Non, elle ne sauroit y gagner, puisqu'à présent qu'elle me hait, je l'aime
tant, & porte seul le poids de l'amour
qui m'enivre. Cependant l'espoir qu'elle me donneroit, je le sens, m'enstammeroit davantage.... Mais cette espérance, sans effet, n'est point un
bonheur à poursuivre. Je devrois briser mes liens; je ne puis le gagner sur
moi, «

» Que je me voudrois de mal, fiz » j'avois commis envers elle la moindre. » faute, si je lui avois rien dit d'inju-» rieux & d'offensant! Hélas! parce que » tous les jours j'exalte de mon mieux. » son mérite, si je la regarde, elle ne » fait pas semblant de me voir. Assable » & débonnaire pour tout le monde, ce » n'est qu'à moi qu'elle resuse de faire-» de doux semblans.

raitent avec hauteur & dureté celui pui s'humilie. Ah! belle dame, quoi, vous manquez de courtoisie pour moi feul-! car personne ne s'en plaint. A moi seul vous voulez du mal! à moi seul vous faites de la peine! & pourquoi? par ce que je vous aime plus que personne! Vous pouvez m'arracher les yeux; mais ni vous ni moi ne pouvons empêcher que la chose soit ainsi.

De jour en jour, l'amour que je

» lui porte s'accroît, redouble, se for
» tisse. Malgré cela, au lieu d'avancer,

» je recule; & je vois bien qu'à la sin

» j'en obtiendrai encore moins, puisque

» dès le commencement tout va de mal

» en pis. Je ne sais comment faire. Si je

» me sâche, je me fais tort; si je sousser

» avec patience, je ne gagne rien. Je

» devrois me retirer; & toujours je reste,

» Peut on être ensorcelé à ce point? «

Crescimbéni parle d'un fils de Guillaume de Saint-Didier, nommé Gausferand, troubadour comme son pere, & qui égala les poëtes les plus renommés de son tems. Il aima, dit-il, la comtesse de Viennois, fille du marquis Guillaume de Montserrat. C'est Béatrix, semme de Guigues-André dauphin de Viennois, mort en 1237. Elle conserva toujours le titre de comtesse de Viennois. Une note de nos manuscrits sair mention de Gausserand & de ses amours, mais le suppose fils de la fille de Guil-

# DES TROUBADOURS. 135 laume de Saint-Didier. Ses ouvrages ont été vraisemblablement confondus avec ceux de son pere. On lit à la tête du manuscrit: Poésses de Guillaume de Saint-Didier ou Gausserand de Saint-Didier.

En ce cas, la critique sur l'historien du Languedoc, faite d'après M. de Sainte Palaye, pourroit être moins solide, si l'on attribuoit à Gausserand la pièce historique dont j'ai rendu compte.



## CXVE

## BERNARD MARTI ou MARTINE LE PEINTRE.

On voit par ses pièces, au nombre de neuf, qu'il étoit dans l'indigence : des sentimens bas & un langage barbare, plein de jeux de mots grossiers, prouvent que son talent de troubadour ne devoit point l'en tirer. Celui de peintre, car il l'étoit apparemment, valoit peut-être encore moins.

Il dit dans une pièce : Personne ne:
me considère, parce que je me sousie:
peu d'amasser des richesses. Si je dors
trop, personne ne vient m'inviter à
manger. Il exhorte ceux qui ont
quelque chose à le traiter avec ménagement, pour n'être pas réduits un jour à
manquer de tout. Et craignant qu'on nejuge que cette leçon ne convient pas

dans la bouche d'un homme né sans bien, & parasite par besoin, il se compare à la pierre à aiguiser, qui rend le fer tranchant quoiqu'elle ne puisse couper elle-même. C'est une comparaison d'Horace, connue de tout le monde \*.

Dans une autre pièce, il permet aux femmes le commerce d'un ami courtois, outre celui de leur marì; mais ajouter un second galant au premier, c'est au-vre déshonnête, dit-il. Cette morale n'est certainement pas sévère:

<sup>\*</sup> Fungar vice cotis acutum, Reddere qua-novit ferrum exfors ipfa secandi.





#### CVII.

#### PAULET DE MARSEILLE.

A UCUN écrivain ne parle de PAU-LET, & sa vie ne se trouve point dans nos manuscrits. Quelques-unes de ses pièces sont néanmoins précieuses par les détails historiques. Il s'y montre sort ennemi de la domination françoise, établie en Provence sous le règne de saint Louis.

#### I.

Dans une complainte sur la mort de Barral de Baux, vicomte de Marseille, qu'il nomme son seigneur, il dit avec emphase que les Provençaux ont perdu en lui toute leur gloire. » Les chevaliers, » damoiseaux & jongleurs, ne viendront » plus en Provence, où il les accueilloit » si bien. « Le poète se console de la mort du pere, en considérant les vertus

du fils, qui est l'héritier du nom de Baux.

Barral mourut en 1270, grand-justiscier du royaume de Naples, où il avoit suivi Charles d'Anjou. Son fils Bertrand lui succéda dans cette dignité, & su créé comte d'Avelino. Hugues, pere de Barral, avoit eu par mariage une partie de la vicomté de Marseille; & quoiqu'il. l'eût ensuite vendue aux Marseillois, ses fils ne laissèrent pas de se qualisser vicomtes de cette ville.

#### II.

Une complainte sur la prison du prince Henri de Castille, rappelle des choses plus intéressantes. Ce jeune prince, frere du roi Alphonse X, emporté par un caractère inquiet & factieux, se révolta, s'enfuit à Tunis, se mit au service des Maures, s'en dégoûta, passa en Italie auprès de Charles d'Anjou occupé de la conquête de Naples, & l'abandonna bientôt pour passer au service de Con-

radin, son compétiteur. En 1268, Charles remporta une victoire décisive; Conradin, le duc d'Autriche, le prince Henri tombèrent entre ses mains. Les deux premiers périrent sur un échasaud; le troisième demeura en prison.

Paulet déplore cet événement, comme un opprobre pour la noblesse de Provence: sans doute, parce que les Provençaux de la suite du comte d'Anjou auroient dû, selon lui, s'opposer à l'emprisonnement du prince espagnol. Il ajoute que les Espagno's doivent en gémir; que le roi Alphonse, qui se conduit avec tant de sagesse & d'honneur, doit redemander fon frere; que les Allemands se sont déshonorés, en l'abandonnant lâchement & le laiffant seul dans la bataille; enfin que ce sera une infamie aux Espagnols, s'ils ne font pas bientôt tel exploit, par lequel ils deviennent riches, aux dépens de ceux qui tiennent Henri prisonnier.

On voit que le troubadour désire que l'Espagne dépouille la maison de France. C'étoit moins le fruit des violences commises en Italie, que des vexations saites en Provence depuis le mariage de Charles d'Anjou avec l'héritière du dernier comte. Les Provençaux, attachés en général à leurs anciens fouverains, haïfsoient une nouvelle domination qui ne les ménageoit point assez. Les officiers de Charles, sous prétexte de rétablir ses droits, l'avoient rendu extrêmement odieux; ils extorquoient l'argent du pays pour une conquête injuste, que l'ambition inspiroit, & dont le prince & ses courtisans pouvoient seuls recueillir des avantages. La haine étoit excessivement bien violente, puisque Paulet 6'y livre sans retenue dans la pièce curieuse qu'on va lire.

#### III.

C'est une pastourelle, où paroît d'abord une jolie bergère, qu'il rencontre,

qu'il attaque de propos galans, & qui rejette ses offres amoureuses. De la galanterie on passe à la politique. Cette bergère, un peu trop savante pour son état, engage le dialogue sur les affaires de l'Europe concernant Charles d'Anjou.

Elle demande: » Pourquoi le comte qui tient la Provence, tue & détruit les Provençaux, qui ne lui ont point forfait; pourquoi il prétend dépouiller le roi Mainfroi, qui n'a aucun tort avec lui; qui ne tient de lui aucune terre; qui n'est point complice de la mort du preux comte d'Artois, (frere de Charles, tué à la Massoure par les Sarasins;) % qui ne doit pas porter la peine du serment que sit Arnaud de venger cette mort; en un mot, qui n'a de lui ni maison, ni jardin, ni rente, ni cens? «

#### PAULET.

» L'orgueil du comte d'Anjou lui ôte

» tout sentiment de miséricorde pour les » Provençaux. Les gens d'église sont » pour lui des pierres à aiguiser : ils l'ani» ment, ils lui persuadent qu'il pourra » aisément dépouiller le roi Mainfroi, » plein de mérite & de la plus fine va» leur. (Le pape avoit excité cette guerre, en donnant le royaume de Naples au prince François, par haine pour la maison de Souabe.) » Mais ce qui me 
» console, c'est que je ne crois pas que 
» l'orgueil puisse jamais procurer de gloi» re à personne : les François échoueront 
» sans doute, pourvu que Mainfroi se 
» tienne fortement uni avec les siens. «

#### LA BERGERE.

» Dites-moi, seigneur, si le noble in-» fant d'Aragon demandera ce qui ap-» partient à sa famille. Puisqu'il est bon » & brave, je voudrois qu'il en donnât » des preuves, en chassant de notre pays » les usurpateurs de son bien. « (Les Provençaux mécontens regrettoient les

princes d'Aragon, & traitoient d'usurpateur celui de France, malgré son mariage avec l'héritière de leur comté.)

#### PAULET.

» Nous devons beaucoup espérer de » l'attachement des Provençaux pour » l'infant (Pierre, fils de Jacques I,) » dont ils revendiqueront les droits. Il » seroit à souhaiter que le pape sût pour » lui, «

#### LA BERGERE.

» Je voudrois voir ce noble infant & Edouard bien unis entre eux. Avec leurs grandes qualités, fortis de la même tige, chers à leurs amis, redoutés de leurs ennemis, ils acquerroient beaucoup plus de gloire en se soute- nant l'un l'autre, & seroient de grandes conquêtes \*.«

PAULET.

<sup>\*</sup> Edouard, dont il s'agit, fils aîné du roi d'Angleterre Henri III, appartenoit à la maison d'Aragon par sa mere Eléonore, fille du dernier, Raimond-Bérenger comte de Provence.

#### PAULET.

» Je souhaite que le roi d'Aragon, 
» lui qui a tant de sens, prenne garde au 
» plus tôt à sa réputation & à sa gloire. 
» Car s'il dissere, ni roi ni empereur ne 
» daignera plus le regarder. Les deux 
» jeunes princes, l'insant & Edouard, 
» sont généreux, habiles, bien armés. Il 
» ne convient pas qu'ils restent dépouil» lés de leur héritage. Que ne dresse» t-on vîte le jeu & le tablier (table de 
» jeu,) où maint heaume soit sendu & 
» maint haubert démaillé? «

La bergère fait son envoi à l'infant, accompli en mérite, en lui disant: » Sei» gneur Pierre, que par vous les mal» heureux Provençaux soient protégés
» & honorés. « Paulet répond: » Ber» gère, vous m'avez comblé de joie par
» les louanges que vous avez données à
» l'infant; car je ne sais point de prince
» qui aime autant la vertu. «

Une telle pièce répandue dans le pu-

Une telle pièce répandue dans le pu-Tome III. G

blic, pouvoit faire de vives impressions, parmi un peuple ardent & irrité; mais la maison de France avoit la supériorité de forces, & faint Louis, frere de Charles d'Anjou, y joignoit un grand mérite.



# CXVIII. PIERRE DURAND.

A EN juger par quelques pièces de ce troubadour, inconnu d'ailleurs, il étoit bouffon, fatirique & licencieux. Le dialogue suivant, d'un homme avec une semme, fera connoître l'originalité de son esprit.

L'homme demande à la femme, » Qu'est devenu son joli corps, son joli » parler, son abord gracieux, son mé-» rite, sa gentillesse, sa belle allure à la » danse, & l'embonpoint qu'il lui avoit » vu? «

La femme répond : » Tes mauvais » équipages, tes mauvaises armes, tes » méchans habits, chevaux & rouf-» sins, ton lâche corps, tout cela m'a » fait perdre l'esprit, la mémoire & le » joli parler; ta mauvaise grace, tes G ij

» mauvaises qualités, ta mauvaise haleine, m'ont fait perdre mon embon?
» point. «

L'homme réplique, & demande une feconde fois, » Où elle a trouvé son » air rechigné en riant, les rides de ses » yeux, son regard de travers, sa vilaine » gorge & son gros ventre, la maussa, derie de son maintien, sa vilaine peau, » & tant de saçons déplaisantes? «

Elle répond: » Je les ai trouvés à un prournoi, où je rechignai lorsque je te vis so fuir; je fronçai le sourcil & j'enflai de propagain, de te voir laisser tomber ton écu & ta lance. J'ai la peau noire de ce que tu m'as touchée. C'est de toi propagaire que je tiens tout ce que j'ai de vilain: p'en jure ma soi. «

Dans une pièce très obscène du même auteur, une semme accuse son mari de ne l'être qu'à demi. Ils disputent ensemble, Le mari menace de n'avoir plus de ménagemens; la semme consent qu'on ne lui fasse point quartier. » Nous avons » entendu, dit-elle, bien des fansarons » qui ne sont braves que dans leurs dis » cours. «

Raimond de Miravals ayant répudié sa femme, Durand composa un sirvente contre lui. » Je suis bien sâchée d'une » action si contraire à la galanterie... » Il s'est séparé de sa courtoise semme, » à cause des jolis vers qu'elle faisoit. « Durand l'exhorte à se réconcilier avec elle, à lui laisser faire des vers, & à lui passer un amant à qui elle tienne de jolis propos.





#### CXIX.

PIERRE III, roi d'Aragon.

PIERRE III, roi d'Aragon, si célèbre dans l'histoire politique de l'Europe, ne l'est pas moins dans l'histoire litréraire des troubadours, puisqu'ils l'ont comblé d'éloges, & qu'il a mérité un \_rang parmi eux. Son mariage avec Constance, fille de Mainfroi qui règnoit à Naples, quand les papes donnèrent ce royaume à Charles d'Anjou, devoit le rendre ennemi & compétiteur d'un prince, dont il revendiquoit la couronne. Les Vêpres Siciliennes furent en partie le fruit de ses intrigues. Il avoit armé une flotte pour profiter de la conjuration. Ilaborda en Sicile, & fut couronné à Palerme, l'an 1282. Philippe le Hardi, successeur de saint Louis, étoit prêt à rétablir le roi Charles avec des forces DES TROUBADOURS. 15 P fupérieures. Pour gagner du tems, Pierre défia son rival à un duel. Le défi sut accepté. Le rendez - vous étoit à Bordeaux, ville qui appartenoit au roi d'Angleterre. On sait que Charles s'y rendit, qu'il n'y trouva point le roi d'Aragon, ensin qu'il ne put recouvrer la Sicile, ni lui ni ses successeurs.

Nous avons parlé ailleurs de la croifade publiée par Martin IV, contre l'Aragonois, dont il donnoit libéralement le royaume à un enfant de France, Charles de Valois, neveu de Pierre \*. Philippe le Hardi, armé d'une bulle foudroyante & de ses propres forces, alloit fondre sur l'Aragon, lorsque Pierre composa cette pièce en vers provençaux:

» LE ROI PIERRE. Je suis très-» fâché de voir les fleurs de lis, qui veu-» lent passer en deçà sans droit ni raison.

G iv

<sup>\*</sup> Il étoit fils de Philippe le Hardi & d'Isabelle d'Aragon.

#### hra Hist. Litteraire

"Jinvite ceux de Carcassonne, d'Age"
nois & de Gascogne, à ressentir l'injusrice qu'on me veut faire, de m'enlever mes états. Tel croit gagner les pardons de la croisade, qui n'y trouvera
que sa ruine. Mon neveu qui porte les
seleurs de lis, veut changer ces sleurs
dont il tire sa gloire; & j'entends dire
qu'il se fait nommer roi d'Aragon,
Mai mes Jacques combattront les Tournois. (La monnoie d'Aragon & celle
de France désignent les deux peuples.)
Dieu assistera celui qui a le meilleur
droit. «

Cette pièce est adressée à Pierre Sauvage, jongleur. Il répond au roi qu'il doit être bien aise de voir arriver les fleurs de lis en abondance; qu'il doit s'empresser à les cueillir toutes, & n'en pas laisser une.

Suit une autre pièce sous le nom du roi d'Aragon, où il paroît douter qu'on puisse tenir tête aux François, & où il souhaite, à la fin, que la victoire soit du côté qu'est le bon droit. C'est probablement un morceau de Pierre Sauvage.

Au retour de sa malheureuse expédition d'Espagne, Philippe le Hardi mourut en 1285 à Perpignan. Pierre III mourut la même année, absous des censures, & conservant la Sicile à ses ensans. Il su un des plus grands protecteurs des troubadours. A ce titre, il étoit sûr de leurs éloges, quand même il les auroit peu mérités d'ailleurs. La maison d'Aragon eut toujours des droits particuliers à leur reconnoissance.





#### CXX.

#### PIERRE DE BUCIGNAC ou ROSIGNAC.

C E troubadour étoit un clerc, gentilhomme d'Hautefort, château appartenant à Bertrand de Born. Il composa des sirventes contre les semmes de mauvaise vie. La seule pièce que nous ayons de lui attaque les semmes en général.

Il dit qu'après avoir voulu prendre leur défense, il est revenu à parler d'elles comme les autres. Il les trouve toutes insidelles, intéressées, & faisant tout pour de l'argent. Elles me resusent pour de l'argent. Elles me resusent pour de l'argent. Le leur jeu vois trop clair, & que j'ai la réputation de médire. Je n'en médisois que pour les corriger. Mais j'ai vu qu'à mesure que j'arrachois un poil de leur méchanceté, il en repoussoit trois autres, «

Le poëte leur reproche de mépriser les gens d'esprit & les braves guerriers; il leur reproche de se farder, d'où vient qu'elles ont les dents pourries & puantes. Il ajoute qu'on trouve en leur visage plus que Dieu n'y met. Ceux qui se fient à elles ressemblent à ce roi qui, ne pouvant être guéri que par le lait d'une femme fidelle à son mari, eut tant de peine à la trouver. (Dans le second livre d'Hérodote, on voit Phéron fils de Sésoftris, recouvrer la vue en se lavant les yeux, par le conseil de l'oracle, avec l'urine d'une femme qui n'avoit eu de commerce qu'avec son mari. C'est probablement à ce conte que le troubadour fait allusion, ou à quelque autre inventé d'après celui d'Hérodote.)

Selon toute apparence, Pierre de Bucignac n'avoit pas le talent de plaire aux dames, & se vengeoit de leur mépris par des invectives que dictoit la mauvaise humeur.

G vj



#### CXXI.

#### LE MOINE DE MONTAUDON.

PEU de troubadours ont été plus libertins, ou ont écrit avec moins de décence que celui-ci. Il étoit né pour les aventures plutôt que pour le cloître; & s'il eut un rang distingué dans son ordre, c'est que les mœurs monastiques participoient à la corruption générale. Sa vie tirée de nos manuscrits, & l'extrait de ses ouvrages n'en paroîtront que plus curieux.

Né d'une famille noble d'Auvergne, dans un château nommé Vic, il se sit moine à l'abbaye d'Orlac voisine de ce château. L'abbé lui donna le prieuré de Montaudon. Au commencement, les prieurés étoient des maisons dépendantes de quelque abbaye, où l'on envoyoir un certain nombre de religieux, pour

Digwind by Goog

acquitter les fondations & administrer les biens. Ces établissemens devinrent ensuite des bénéfices recherchés; & le supérieur, appelé modestement prior fratrum, (le premier des freres,) jouit d'un avantage temporel, dont on pouvoit être plus jaloux que des soucis du commandement. L'historien dit que le prieux eut une très-bonne conduite. & fit beaucoup de bien à la maison; que cela ne l'empêchoit pas de faire des couplets & des firventes sur les événemens du pays; que les chevaliers & les barons se plai-· foient fort à l'entendre; qu'ils l'attiroient chez eux, le traitoient avec distinction. & lui donnoient tout ce qu'il demandoit. Il portoit leurs présens à son prieuré; il en accrut & améliora fon églife, sans jamais quitter ses habits de moine.

Selon toute apparence, la bonne conduite dont on le loue consistoir surtout à faire beaucoup de bien à la maison; car c'étoit la manière commune d'en juger.

# 158 HIST. LITTERAIRE La suite pourroit tenir lieu de preu-

Le prieur de Montaudon, qui certainement savoit mieux enrichir un monastère que remplir les devoirs monastiques, ennuyé de la vie du cloître, alla trouver un jour l'abbé d'Orlac, lui exposa tout le bien qu'il avoit fait à son prieuré, & lui demanda en grâce la permission de se rendre à la cour du roi d'Aragon, pour y faire tout ce que ce prince ordonneroit. C'étoit demander la liberté de courir le monde en troubadour. Il avoit pris le goût d'une vie libre, en fréquentant les seigneurs, & recueillant leurs biensaits.

Ayant obtenu sa demande, il sur bientôt à la cour où il cherchoit le plaisir & la fortune. Le roi d'Aragon, dit l'historien, lui ordonna de manger de la viande, de faire des vers galans, de composer & de chanter. Il obeit. Son talent le rendit si agréable, qu'il obtint la seigneurie de Pui-Sainte-Marie. L'ayant perdue, on ne fait comment, il parcourut l'Espagne, & reçut beaucoup d'honneur de tous les barons. Enfin, il se retira au prieuré de Villestranche en Roussillon, dépendant de l'abbaye d'Orlac. L'abbé lui donna ce bénésice; il l'améliora, l'enrichit & y mourut.

Ce troubadour n'a point été connu de Nostradamus. Crescimbéni en parle comme nos vies manuscrites, & assure que le roi d'Aragon se nommoit Alphonse. Ce ne peut être qu'Alphonse III, dont le regne commence en 1285. Alphonse II n'a régné que jusqu'en 1196; & le moine de Montaudon est postérieur à cette époque: car, dans la satire que nous verrons à la fin de cet article, il fait mention de Pierre Vidal comme d'un troubadour vivant encore de son tems.

Les chansons galantes du moine de Montaudon ne renferment que des lieux

communs; mais dans plusieurs de ses autres pièces, il se peint lui-même, en disant avec la plus grande ingénuité, & quelquefois en termes fort libres, ce qu'il aime & ce qui lui déplaît. Les choses qu'il aime sont les cours remplies de bonnes gens; homme qui a honte & se repent de ses péchés; la joie, la bonne chère, les présens; de gros saumons à l'heure de none, (heure du dîner des moines;) sa maîtresse auprès d'un clair ruisseau; le plaisir de sa mie; la baiser, & encore plus, s'il étoit possible. Les chofes qui lui déplaisent sont les petits préfens; un chevalier pauvre & orgueilleux; les jeunes gens qui parlent trop; la compagnie de gens de bas état, & celle des chevaliers mat gracieux; un grand seigneur qui porte long tems un écu, sans y recevoir le moindre coup: le prêtre & le moine barbus; un mari qui aime trop sa semme; un fils d'épicier qui, en se panadant, se donne

pour homme de condition; trop d'eau ou peu de vin ; prêtre qui ment & se parjure; méchant qui prospère; entendre mal parler du jeu de dés; ne trouver personne qui prête au jeu; damoiseau qui fait la belle jambe ; grande table & nape trop courte; courtisane pauvre & mal vêtue; homme qui épouse sa concubine; semme qui fait fon amant de fon valet : damoiseau barbu avec des moustaches; robe pelée après la Saint-Michel; miel & piment fans herbes; baron qui use ses chevaux jusqu'à les crever; vieux archer qui tire mal; joueur qui ne couche pas beaucoup d'argent; ami qui manque au befoin . &c.

Cette énumération, dont j'ai omis quelques points obscènes, ou trop contraires aux bienséances, est entremêlée de sermens par S. Martin, S. Dalmas, S. Sauveur, S. Marcel, S. Ouen, S. Martial, par les saints de Cologne,

(les trois Mages, dont on croit avoir les reliques à Cologne.) L'auteur se montre moins religieux que soldat dans ses expressions, comme dans la plupart de ses goûts. Les pièces suivantes sont d'un caractère si original, qu'elles intéressent par la singularité.

» L'autre jour, je montai au ciel pour » aller parler à S. Michel qui m'avoit » mandé; & j'entendis une plainte dont » je fus bien aise. Or écoutez.

» S. Julien s'avance vers Dieu, & lui » dit: Dieu, je me plains à vous, comme ayant été forcé & dépouillé de » tout mon fief.

» Car quiconque vouloit avoir bon » gîte, me prioit le matin de lui être » favorable; mais avec les méchans sei-» gneurs qui vivent à présent, je ne sais » quel conseil donner.

» Ils m'ont tellement dépouillé de ma » puissance, qu'on ne me prie ni le ma-» tin ni le soir; & qu'on laisse partir à

» jeun le marin ceux même à qui l'on a se donné à coucher. C'est un opprobre pour moi.

» Je ne me plains pas autant des » Toulousains, des Carcassonnois & des » Albigeois que des autres. Pour la Ca-» talogne, j'y conserve tous mes droits, » & l'on m'y chérit.

» Je suis également aimé dans le Li-» mousin & le Périgord, quoiqu'ils aient » beaucoup à souffrir du roi & de leur » comte \*. Il y a encore dans le Querci » des personnes dont je suis content.

.» Je n'ai pas trop à me plaindre ni

<sup>\*</sup> Le Périgord & le Limousin furent une des fix sénéchaussées qui composèrent le Languedoc, depuis l'an 1271, que Philippe le Hardi prit possession de cette province, jusqu'en 1360. Les seigneurs de Talleyrand restèrent comtes particuliers du Périgord, avec peu d'autorité. Les peuples de ce pays avoient probablement à se plaindre des officiers royaux, qui poursuivoient avec rigueur les droits de la couronne.

» à me louer de ceux qui sont vers le » Rouergue & le Gévaudan : il en reste » encore plusieurs qui sont assez ce que » je veux.

» Dans l'Auvergne, vous pourrez » trouver gîte sans qu'on vous accueille, » & arriver sans qu'on vous invite. On » n'y sait pas dire choses obligeantes, » ni faire offres de bonne grâce; mais » on n'est pas fâché de vous voir.

» J'ai encore des droits en Provence. » Je ne puis me plaindre ni me louer » beaucoup des Provençaux & des Gaf-» cons.

» Jamais je ne me plaignis du Viva-» rais. Si un étranger y est pressé de la » faim ou de la soif, on s'empresse de » fournir à tous ses besoins. «

L'hospitalité, compagne des mœurs simples, avoit été en grande recommandation. C'étoit la ressource des voyageurs. Les troubadours en particulier, voyageant de château en château, y

jugeoient les hommes sur la réception qu'on leur faisoit. Les jugemens que le moine de Montaudon fait-ici, ont sans doute rapport à la manière dont il avoit été lui-même traité. Il fait parler S. Julien, parce que c'étoit le patron que l'on invoquoit pour avoir de bons gîtes, & des aventures heureuses. Les croisades ayant ruiné la noblesse, & le nombre des aventuriers vagabonds augmentant toujours, il étoit tout simple que l'oraison de S. Julien parût moins efficace qu'autresois,

Voici une autre pièce, qui paroît liée à la première, quoique sur un sujet trèsdifférent. Il s'agit du fard des femmes.

» Quand toutes ces plaintes furent » finies, il s'éleva un autre procès où il y

» eut bien du monde fâché. Les dames

» & les moines se disputèrent entre eux;

» & les parties plaidèrent en forme.

... Les moines disoient: Tout est perdu, mesdames; vous nous faites grand tort

» en nous enlevant les peintures. C'est un péché de vous peindre si fort & de vous déguiser de la sorte : car jamais l'usage de la peinture ne sut inventé que pour nous; & vous vous rougissez tellement, que vous esfacez les images qu'on suspend dans nos chapelles.

» Les dames répondirent : La pein-» ture nous a été donnée bien avant » qu'on eût inventé les ex-voto, pour » les moines grands & petits.

» Je ne vous ôte rien, dit une dame, en peignant les rides qui sont au-» dessous de mes yeux, & en les essa-» çant de manière à pouvoir traiter en-» core avec hauteur ceux qui s'affolent » de moi.

» Dieu dit aux moines: Si vous le trou-» vez bon, je donne vingt ans pour se » peindre aux semmes qui en ont moins » de vingt-cinq. Soyez plus généreux » que moi; donnez-leur en trente.

» Les moines répondirent : Nous n'en

\* ferons rien. Nous leur en donnerons » dix par complaisance pour vous; mais » fachez qu'après ce tems, nous vou-» lons être sûrs qu'elles nous laisseront

en paix:

» Alors vinrent S. Pierre & S. Lau» rent, qui firent une bonne & ferme
» paix entre les parties; l'un & l'autre
» ayant juré de la maintenir. Ils retran» chèrent cinq ans des vingt, & en
» ajoutèrent cinq aux dix. Ainsi sut vidé
» le procès, & les parties demeurèrent
» d'accord.

» Je vois le serment violé par celles qui » devroient le tenir : cela n'est point » honnête; & j'en vois peu qui ne faus-» sent leurs promesses.

» Elles se mettent tant de blanc & de » vermillon sur le visage, que jamais on » n'en vit plus aux ex-voto, dont les » offrandes sont accompagnées.

» Elles mêlent, avec du vif-argent, une quantité de drogues, (du cafera,

» du tifrignon, de l'angelot, du ber» ruis,) & s'en peignent sans mesure.
» Elles mésent, avec du lait de jument,
» des féves, nourriture des anciens moi» nes, & la seule chose qu'ils demandent
» par droit ou par charité; de sorte
» qu'il ne seur en reste plus rien. (Ils demandoient alors autre chose que des féves.)

» Quand elles ont rassemblé toutes » leurs pommades, vous y compteriez » plus de trois cents boëtes bien liées.

» Jamais S. Pierre & S. Laurent, dans
la paix qu'ils firent, n'eurent intention
de comprendre les vieilles, qui ont les
dents plus longues que celles du fany glier.

Elles ont fait pis encore que tout ce que vous venez d'entendre.....
Elles ont amassé provision de safran,
& l'ont fait tellement enchérir, qu'on
s'en plaint outre mer, comme les pélerins nous l'ont raconté. Mieux vaudroit-il

» droit-il qu'on le mangeât en ragoûts
» & en sauces, que de le perdre ainsi.
» Ou du moins il conviendroit qu'elles
» prissent les étendards & les armes des
» croisés, pour aller chercher outre mer
» le safran, qu'elles ont tant d'envie
» d'avoir. « (Le safran étoit fort en usage
dans les cuisines; & se tiroit du levant.)

On diroit que le moine troubadour a voulu tourner en ridicule Dieu & les saints, autant que le rouge des semmes. Mais gardons-nous de l'en accuser. Les idées religieuses des tems grossiers se prêtoient à de pareilles extravagances. Autrement, combien de dévots mêmes pourroient être soupçonnés d'irréligion?

La fatire de Pierre d'Auvergne contre les Troubadours parut au moine de Montaudon un modèle à imiter. Voici l'imitation, tout à-fait digne d'un original impertinent. (Voyez PIERRE D'AU-VERGNE.)

» Puisque Pierre d'Auvergne a chanté
Tome III. H

des anciens troubadours, je chanterais de mon mieux de ceux qui sont venus depuis, & je reprendrai, qu'il ne leur en déplaise, leurs mauvaises actions.

Didier. Il aime à chanter, il l'a fait paréablement; mais, comme il ne parle point de galanterie & d'amoureux désirs, ses chansons ne sont pas phen reçues.

» Le second est le vicomte de Saint» Antoni, qui jamais n'eut joie d'amour.

» Son premier essai de galanterie le dé-» gouta. Trompé par sa dame, il cessa » ses poursuites; de quoi il pleure sans » cesse.

» Le troisième est Miravals de Carcassonne, qui compose de bonnes paroles, & donne souvent son château
aux dames. Il n'y passe pas un mois
de l'année; il n'y tient pas sête au
premier du mois: ainsi celui qui le
prend lui sair peu de tort. (Miravals,

dans ses expressions galantes, donnoit son château en fief à ses maîtresses.

» Le quatrième est Peyrols Auver-» gnat, qui a porté pendant trente ans » le même habit. Il chante mal de plus » en plus, & n'a rien composé de pas-» sable depuis qu'il est moine à Cler-» mont.

» Le cinquième est Gaucelm Faidit.

» Il a épousé celle dont il étoit le ga» lant, & qui alloit toujours à sa suite.

» Nous n'avons point entendu dès-lors
» ses fredonnemens ni ses éclats de voix,

» & il n'a plus voulu chanter que depuis.

» Uzerche jusques à Agen.

» Le fixième est Guillaume Adhé» mar, le plus mauvais jongleur qui sut
» jamais. Il a reçu quantité de méchans
» habits; il a chanté dans un tems où il
» étoit à peine d'un trentième (peut-être
» dans le prosit de sa troupe.) Je le vois
» toujours pauvre & misérable.

» Le septième est Arnaud Daniel,
H ij

» qui de sa vie ne composa de bons airs.

» Mais il fait des paroles que personne

» n'entend. Ses chansons ne valent pas

» une aiguille, depuis qu'il chassa le liè
» vre avec le bœuf, & qu'il navigua

» contre la marée. (Ces expressions désignent les vains efforts d'un homme sans génie.)

» Le huitième est Trémoléta le Cata» lan, qui sait des airs plats, dont le
» chant ne vaut rien. Il a grand soin
» de ses cheveux, & sans la poudre
» qu'il y met, il y a trente ans qu'ils
» seroient blancs.

» Le neuvième est Arnaud de Mar» veil, que je vois toujours maltraité.
» Sa dame a tort de ne lui être pas
» plus favorable; elle à qui ses yeux
» crient continuellement merci, par les
» larmes qu'il verse en chantant.

Le dixième est Saïl de Scola, qui o de bourgeois se sit jongleur à Bergeprac, & y sit le commerce: puis ayant

- » tout vendu, il s'en va débiter à Nar-» bonne ses méchans vers.
  - » Le onzième est Giraudet le Roux,
- » qui vit des chansons d'autrui, & dé-
- » plaît à tout le monde. Comme il
- » avoit bonne opinion de lui-même, il
- » quitta le fils d'Alphonse, qui l'avoit
- » élevé.
  - » Le douzième est Folquet de Mar-
- » seille, petit mercier, qui sit le serment
- » d'un fou lorsqu'il jura de ne plus faire
- » de chansons. On tient pour certain
- » qu'il s'est parjuré.
- » Le treizième est mon voisin Guil-
- » laume le marquis. Je ne veux pas dire
- » ce que j'en pense. Avec ses mauvaises
- » chansons, il a toujours empiré, com-
- » me un vieux damoiseau portant barbe
- » & moustache. «
  - » Le quatorzième est Pierre Vidal. Il
- n'a pas tous ses membres entiers; &
- » il faudroit une langue d'argent à ce
- » vilain. Depuis que de pelletier qu'il

H iij

» étoit il s'est fait chevalier, la tête lui a » tourné. (Voyez l'article de PIERRE VIDAL.)

» Le quinzième est Guillaume de » Ribes, qui est mauvais en tout & par » tout. Il veut toujours chanter, quoi» que sa voix soit rauque & cassée. Il » voudroit bien s'avancer s'il avoit de » quoi. Mais nous ne le vîmes jamais » que mal vêtu. Toujours dans la misere, » il est rebuté de tout le monde. «

A la suite de cette saire, on trouve

A la suite de cette satire, on trouve un trait contre l'auteur satirique luimême:

» Le seizième, & c'en est assez, est le » faux moine de Montaudon, qui atta-» que tous les autres, & qui présere le » lard à Dieu: il mériteroit d'être pendu » en l'air pour avoir fait des vers & des » chansons. «

Comment le moine de Montaudon, & son modèle Pierre d'Auvergne ont-ils pu mettre si peu d'esprit dans leurs

fatires? C'est peut-être la plus grande preuve du désaut de talent, puisque rien n'est plus facile que d'assaisonner d'un peu de sel la causticité. De tels poctes satiriques ne seroient point lus aujourd'hui, malgré l'amusement que trouve un certain public dans les que-relles scandaleuses, qui déshonorent souvent la littérature.

Un moine de Montmajour, dont Nostradamus parle souvent, & qu'il fair mourir en 1355, suivit cependant les traces de ces deux auteurs. L'historien dit qu'asin de n'être pas connu comme une méchante langue, il finit sa pièce par des vers contre lui même, où il s'accusoit d'être un saux moine, qui avoit quitté pour les plaisirs le service de Dieu, & qui de sa vie ne sit & ne chanta rien de bon. C'est ainsi qu'on joint à la méchanceté les artifices de la ruse, aux dépens de son honneur.

H iv



#### CXXII.

## MAÎTRE BERNARD D'AURIAC.

C E troubadour, connu seulement par quaire pièces, étoit né sans doute dans le château d'Auriac, diocèse de Toulouse. Sa qualité de mastre n'annonce pas un gentilhomme. Il vivoit encore à la fin du treizième siècle, après les Vêpres siciliennes, puisque les suites de cette affreuse tragédie sont le sujet de ce qu'il a laissé de plus curieux.

On saiz comment la Sicile sut inondée du sang des François en 1282. Pierre III, roi d'Aragon, voulant dépouiller Charles d'Anjou, avoit eu beaucoup de part au complot qui produisit le massacre. Le pape Martin IV, François, & ami de la France, excommunia le prince espagnol, lui ôta sa couronne par une bulle, & la donna à Charles de Valois.

Une croisade sut publiée pour l'exécution de cette sentence: car toutes les guerres que suscitoit la cour de Rome, elle en faisoit des guerres saintes, où l'indulgence plénière assuroit le salut des combattans. Bernard d'Auriac s'exprime comme si le succès étoit infaillible.

» Le roi des Francs veut déployer ses » étendards; on verra les fleurs de lis » par mer & par terre. Les Aragonois » & les mal-courtois Catalans verront p quelles gene sont les François. On » entendra dans l'Aragon oui & nenni, au lieu de oc & no; (le françois au lieu du provençal.) » Celui qui veut maintenant moissonner les fleurs de » lis, ne connoîr pas les jardiniers qui » assemblent tant de riches barons pour » les garder. Ils font trois, dont chacun » est plus riche roi que le roi de Barce-» Ione. Dieu & la foi sont avec eux: & » quand ils auront franchi le mont Camigou, (dans les Pyrénées) ils ne laif-H. w

» feront sur pied ni tours ni palais. Ca» talans, qu'il ne vous déplaise, si le roi
» de France va bien armé. Il veut voir
» ce que vous valez, & vous absoudre
» avec la lance & le bourdon: car vous
» restez dans l'excommunication trop
» long-tems. «

Ces trois jardiniers des fleurs de lis font Philippe le Hardi roi de France, Charles d'Anjou roi de Naples, & Charles de Valois que le pape faisoit roi d'Aragon. Il en sut de leur croisade comme de tant d'autres, malgré de si belles prédictions: elle ne réussit point, & produisit beaucoup de mal. Philippe le Hardi mourut au retour de son expédition; Charles d'Anjou ne put recouvrer la Sicile; & les excommuniés confervèrent l'Aragon, en dépit du pape & des princes françois.

Dans une autre pièce, le troubadour, parlant de sa maîtresse, dit qu'il voudroit jouer seul avec elle une partie d'échecs,

& il emploie quelques termes du jeu, d'une manière équivoque où l'esprit paroît s'égayer aux dépens des mœurs. Peut-être attachoit il un grand mérite à ce genre de plaisanterie, qui est presque toujours aussi dégoûtant que facile.

Ailleurs, il fait un éloge assez plat de Guillaume Fabri de Narbonne, poëte contemporain.



#### CXXIIL

## ALBERT DE SISTERON.

No s manuscrits distinguent un Albert ou Albertet de Sisteron, & un autre Albert de Gapençois; mais nous avons lieu de présumer que c'est un seul troubadour, nommé tantôt de Gapençois, parce qu'il naquit dans cette province; tantôt de Sisteron, parce qu'il sit un long séjour, & mourut dans cette ville. Les pièces attribuées à l'un ou à l'autre portent le même caractère, & paroissent sorties de la même plume.

ALBERT OU ALBERTET, dit l'historien provençal, fut du Gapençois, fils du jongleur Nazur qui avoit fait de bonnes chansonnettes. Il composa beaucoup de chansons, dont les airs étoient excellens, & les paroles médiocres. It fut bon jongleur de cour, plaisant, &

divertissant les compagnies. Il demeura long-tems à Orange, & devint riche. Puis il alla demeurer à Sisteron, où il mourut. Ce récit confirme l'identité des deux Alberts.

Nostradamus le fait gentilhomme de Sisteron, & rapporte des circonstances remarquables. Albert, selon lui, aima la marquise de Malaspina, une des plus belles & des plus illustres dames de Provence. (Une branche de cette maison s'y étoit effectivement établie.) Il en fur aimé; & ils ne pouvoient plus vivre l'un fans l'autre. Leur union donna sujet aux discours des médisans. Enfin, la marquise le pria par lettre de s'éloigner; & lui envoya des habits, des chevaux, de l'argent. Albert obéit. On n'a pas su ce qu'il devint. Le moine des Iles d'or, ajoute Nostradamus, dit qu'il étoit de la maison des marquis de Malaspinas qu'il mourut de douleur à Tarascon: qu'avant de mourir, il confia toutes ses

chansons à son ami Pierre de Valernes. en le chargeant de les présenter à la marquise; mais que ce dépositaire infidelle les vendit à un troubadour d'Uzès. nommé Fabre, qui se les appropria, & s'en fit honneur; qu'on les reconnut pour être d'Albert; que Pierre de Valernes le déclara lui-même; que Fabre fut arrêté, & condamné au fouet, selon les lois impériales, pour avoir usurpé le bien d'autrui; enfin, que Hugues de Saint-Césaire a prétendu qu'Albert étoit de Tarascon, & qu'il célébra dans ses chansons la comtesse de Provence, les marquises de Saluces & de Malaspina, dans le tems que Philippe le Bel céda la moitié d'Avignon à Charles II roi de Sicile & comte de Provence; c'est àdire, en 1290.

La ressemblance du nom aura fait confondre cet Albert avec Albert marquis, pour ce qui regarde son origine. Quant à ses amours avec la marquise

Malaspina, ils paroissent constatés par ses ouvrages. Dans un de ses envois, il nomme Guillelma Malaspina, dont il sait un grand éloge. Il parle souvent d'une dame de haute extraction, & se trouve bien hardi d'avoir osé aspirer à elle. Il se plaint ailleurs d'être relégué pour sa solie dans un pays étranger, où il ne lui vient aucun message de celle qu'il aime, & qu'il ne quittera jamais pour accepter une autre. Le témoignage cité par Nostradamus est donc vrai à cet égard.

Je voudrois pouvoir vérifier de même le fait du plagiat, & de la punition qui le fuivit. Nous trouvons un Fabre d'Uzès, troubadour, dont il existe deux pièces; mais nous ne trouvons pas d'autre preuve. Du reste, l'exemple est curieux & instructif. Il prouve qu'on regardoit comme une propriété respectable les productions de l'esprit, & la réputation qu'elles procurent. Le mépris

184 HIST. LITTÉRAIRE public supplée aujourd'hui aux lois contre cette espèce de vol.

Les pièces d'Albert fournissent peu de matière à un extrait.

Dans une tenson, il propose à un autre troubadour, qu'il nomme moine, la question suivante: » Lesquels valent » mieux des Catalans ou des François; » des peuples de Gascogne, Provence, » Limousin, Auvergne & Viennois, ou » de ceux qui habitent la terre des deux » rois? (la partie de la France, soumisé immédiatement aux couronnes de France & d'Angleterre.) » Car vous savez » comme ils se comportent tous; & je » suis bien aise d'apprendre de vous » quels sont ceux en qui il y a le plus » d'honneur. «

On s'attend que les qualités les plus essentielles serviront à décider la question. On se trompe. Les deux interloeuteurs convierment d'un principe: c'est que ceux-là valent mieux que les autres.

qui aiment à donner, qui reçoivent bien les étrangers, & qui leur font bonne chère. Albert prétend qu'on ne trouve point cette générosité en France & dans le Poitou. Le moine soutient au contraire, que nuile part on ne fait de plus beaux présens ni de plus beaux festins. Chacun s'obstine dans son opinion; & la dispute n'est point décidée.

Dans une autre tenson, Albert demande à Peyre, Lequel mérite d'être préséré par sa maîtresse, du chevalier qui se ruine en faisant pour elle beaucoup de dépense, ou de celui qui, en faisant la même dépense, trouve le moyen d'arranger encore bien mieux ses affaires?

Peyre répond que celui qui ne dissipe pas son bien, en vivant honorablement, mérite la présérence comme le plus sage. Albert prétend que celui qui dépense sans y regarder, est plus amoureux que l'autre, qui partage ses soins entre sa

fortune & son amour. Peyre lui reproche de préférer la solie à la raison, & ajoute qu'il vaut mieux saire dire de soi, Un tel est généreux, que de saire dire, Un tel le sut.



## CXXIV.

## RAIMOND GAUCELM DE BÉSIERS.

Les pièces de ce troubadour, dont aucun écrivain ne fait mention, sont datées comme celles de Giraud Riquier, & renferment plusieurs traits intéressans pour l'histoire.

Dans un sirvente de l'an 1262, l'auteur déplore la perte du noble bourgeois de Béssiers, Giraud de l'Inhan, qu'il appelle son bon seigneur, & dont il loue la générosité & la bravoure. Il prie saint Michel de le présenter à Dieu; & la Vierge, de le mettre dans la compagnie du baron saint Jean.

Giraud de l'Inhan étoit un gentilhomme, seigneur du château de ce nom près de Bésiers. La qualité qu'on lui donne, de noble bourgeois, étonne d'a-

#### 188 HIST, LITTÉRAIRE

bord; mais il est aisé d'en découvrir le fondement. Le gouvernement municipal s'établissoit de jour en jour, comme une barrière contre la tyrannie des seigneurs; & les souverains l'avoient souvent favorisé, soit pour affoiblir ces mêmes seigneurs trop accoutumés à l'indépendance, soir pour avoir de l'argent en vendant la liberté au peuple. Comme la bourgeoisie jouissoit de grands priviléges, & trouvoit la fécurité dans ses propres forces, la noblesse du voisinage cherchoit quelquefois à s'y faire incorporer. On conserve un acte de l'an 1185, par lequel Roger II, vicomte de Béfiers, accorde à quiconque viendra s'établir dans cette ville, d'être libre & indépendant, tant de lui-même, que de tout autre seigneur, comme l'étoient les autres habitans de la même ville \*. Aufli la fierté des bourgeois ne le cédoit-elle

<sup>\*</sup> Hist. du Languedoc, tome 3. p. 69.

point à celle des nobles. Témoin ce que nous avons raconté au sujet du vicomte Trancavel. Un chevalier, de son confentement, insulte un bourgeois de Béssiers; toute la ville se soulève; le vicomte promet satisfaction, & c'est néanmoins dans son sang que le bourgeois offensé croit devoir laver son honneur. (Voyez OGIER.) Le gouvernement municipal produisit de grands biens, en animant les âmes par des sentimens de liberté; mais la liberté devint trop souvent licencieuse, & reçut ensuire un frein par l'accioissement de la puissance royale.

La vicomté de Bésiers sut réunie à la couronne, sous le règne de Louis VIII. Il n'est donc pas étonnant que Raimond Gaucelm se montre attaché aux rois de France, dans un sirvente de l'an 1270 sur la mort de saint Louis. Il exhorte les chrétiens à le venger sur les Turcs; il reproche aux gens d'église de s'endormir, & de dispenser de la croi-

## 190 Hist. Littéraire

fade pour de l'argent; il prie la Vierge de donner longue vie au roi Philippe (le Hardi,) & de le préserver du péché. La dévotion à la Vierge, dont nous trouvons ici tant de traces, étoit sort prêchée par les ordres mendians: elle échaussoit même sort souvent l'imagination des troubadours, comme on l'a vu plusieurs sois.

Autre sirvente sur la croisade. L'auteur charge son jongleur de le chanter à Aimeri de Narbonne, pour qu'il aille venger les saints lieux. Cet Aimeri, sils aîné du vicomte de Narbonne, s'étoit croisé dans le dessein d'accompagner saint Louis. Des assaires domestiques le retinrent. Les zélateurs vouloient qu'on sacrifiât tout à de pareilles entreprises, où il n'y avoit rien à gagner.

Nous ne parlerons point de quelques, pièces dignes d'oubli. Il s'agit dans une, de Raimond Gaulcem de Sabran (seigneur en partie d'Uzès,) dont notre

poëte entend dire tant de bien, qu'il l'aime de tout son cœur.

Voici un morceau intéressant, soit par l'ingénuité, soit par les sentimens qui y règnent.

» Je ne puis presque aller nulle part, » qu'on ne me demande: Raimond Gau-» celm, n'avez - vous rien fait de nou-» veau?... Je suis bien aise, lorsque » j'entends dire de moi, Voilà celui qui » fait des couplets & des sirventes. Ce n'est » pas que je veuille qu'on me donne des » robes; car j'en ai suffisamment, & je » sais où en trouver. Mais je suis charmé » de voir que mon talent m'attire des » caresses & des prévenances, de la part des gens de mérite. Je n'y gagnai ja-» mais ni château, ni maison, ni le quart » d'un clermontois, (espèce de monnoie.) » Au contraire, il m'en a coûté la valeur » de cinq cents tournois. Mais je les reme grette d'autant moins, que mon nom p en est devenu plus fameux.

» Celui pourtant qui dit que c'est mal » fait de donner, ment comme un joueur » de musette. (Les jongleurs, les joueurs d'instrumens ressembloient beaucoup aux charlatans d'aujourd'hui.) » Celui qui » donne est loué par-tout; on n'estime » guère celui qui ne donne rien....

"» Cependant je ne vois personne invi"» Cependant je ne vois personne invi"» ter les pauvres à sa table. Combien de
"» gens s'enserment pour manger, & se
"» cachent plus que les oiseaux ne cachent
"» leur nourriture! Je connois des prélats,
"» des seigneurs de terres, & des bour"» geois, qui changent tous les mois
"» d'habits, sans jamais en donner à aucun
"» pauvre. «

Ces petits détails ne sont point du tout méprisables, s'il en résulte une connoissance des mœurs & un mouvement d'humanité.



CXXV.

#### CXXV.

#### AMANIEU DES ESCAS.

Nous regrettons de n'avoir point de vie de ce troubadour. Ses ouvrages sont très-instructifs, & prouvent qu'il tenoit un rang considérable dans le monde. On trouve un Giraud d'Amanieu parmi les chevaliers gascons qui, en 1217, vinrent au secours du comte de Toulouse contre Simon de Montfort, Peutêtre Amanieu des Escas sortoit-il de la même famille. Le nom des Escas paroît catalan, & ne se trouve pourtant point dans la chronique manuscrite du moine de Ripoll, contenant la liste des familles nobles de Catalogne. Ce qui paroît certain, c'est que notre poëte vivoit à la fin du treizième siècle, sous Jacques II roi d'Aragon. Il parle d'un roi Jacques d'Aragon, qui est roi de Sicile malgré Tome III.

les François & les Romains. Ce prince, frere & successeur d'Alphonse III en 1291, posséda en esset la Sicile, malgré les esforts de Charles d'Anjou protégé par la cour de Rome. Il n'y renonça qu'en 1294; & alors les Siciliens couronnèrent son frere Frédéric. Amanieu se montre fort attaché à la maison d'Aragon, comme un sujet à ses souverains.

La première de se pièces est un vers ou poëme adressé à une dame, dont il gémit d'être éloigné. Elle est tissue de proverbes, encore en usage pour la plupart. Ne seroit-ce point un goût espagnol? Les proverbes de Sancho amusent; ceux ci ennuient: mais il faut connoître un genre de composition original.

» Vous ne pouvez savoir combien je » vous aime, si je ne vous le dis; non » plus qu'on sait le baiser donné à une » personne qui dort. Vous savez, il est

» vrai, que je vous aime; mais vous » ignorez l'excès de ma flamme. J'é-» prouve la vérité du proverbe, Tel croit » se chauffer, qui se brûle. Dans les com-» mencemens, je trouvois une douceur » infinie à vous voir. Cette douceur est » tout-à-fait changée en amertume.... » Dieu fasse venir le jour où vous porte-» rez une partie de ce fardeau acca-» blant!.... Amour qui ne va que d'un » côté, est à demi-perdu. Il doit se par-» tager par moitié entre l'ami & l'amie : » ils s'aident mutuellement suivant ce » proverbe que je goûte beaucoup: » Avec une main, on lave l'autre, & les » deux lavent les yeux & le visage.... » J'espere de toutes vos bonnes qualités, » que vous ne serez pas toujours sans » pitié. Après la pluie viendra le beau » tems. Mais je suis effrayé d'un autre » proverbe, Mal d'autrui n'est qu'un son-» ge. Quoi qu'il arrive, je vous dirai » que, Souffrance est pire que la mort....

> Vous trouverez quantité d'autres amans, plus beaux & plus grands seipas or. Tel vous sourit & vous salue gracieusement, qui ne le fait que pour nuire; & l'on croit souvent avoir un bon ami, où l'on n'a pas un demi ami. Ne vous fâchez point, si je vous dessur de l'or & de l'argent, & qu'au besoin l'ami vaut mieux que tour fortipiée.... Tel est l'ami que vous troup tez, ce sera vous saire tort à vous même...

» Quand on ira & viendra, se demandant s'il n'y a rien de nouveau: Oui, dira-t-on, Amanieu des Escas se meurt d'amour pour sa mie. A quoi on ne manquera pas de répondre: Maudite poit de Dieu toute dame sans merci! Vos prigoureux resus me rappellent le proposer y verbe; Qui veut avoir des amis, se

me voyez périr, sans daigner me saume voyez périr, sans daigner me sauver la vie; & je vérisse ce mot, A bien
se servir, mauvais salaire. Si vous m'aimiez, vous viendriez à mon secours;
car au besoin on connoît l'ami....
Quand je serai mort, vous regretterez
de ne m'avoir pas sauvé: Après la
mort le repentir; mais il ne sera plus
tems....

» Vous êtes plus absolue sur moi que tous les maîtres du monde..... Le roi James (Jacques) d'Aragon, roi de Sicile malgré les François & les Romains, n'a pas acquis tant de gloire pour un roi, que vous pour une dame. Arnaud de Saga & Pons d'Aragon n'ont pas tant de renommée, pour des chevaliers \*, que vous pour une

<sup>\*</sup> Il y avoit en Catalogne une maison illustre de Saga, qui finit sous Jacques II dans Arnaud de Saga. Dans la même province étoit une Liii

» dame: si ce n'est que merci vous manpar que, dont bien me sâche. Jamais vous par le serez recherchée d'un amant plus tendre & plus sincère. Mais autant vous primporte du ras comme du tondu. Pour plieu, ayez pitié de moi. Merci, ma-

» dame; pour Dieu, merci. «

La seconde pièce renserme les leçons de l'auteur à une demoiselle de qualité, qui, étant au service d'une dame, vou-loit apprendre l'art de se bien conduire. De même que, parmi les hommes, la jeune noblesse ne rougissoit point des sonctions, serviles en apparence, de pages ou d'écuyers; parmi les semmes de même, elle pouvoit remplir les sonctions réservées aujourd'hui aux semmes de chambre. C'étoit apparemment un esset de la pauvreté, & un moyen d'éduca-

maison de Pons également ancienne; & un Guillaume de Pons se signala dans les guerres de Sicile entre les maisons d'Anjou & d'Aragon.

DES TROUBADOURS. 199
tion. Au lieu de proverbes, on trouvera
ici plusieurs choses remarquables, & sur
les usages du tems, & sur la dangereuse
galanterie qu'on permettoit aux demoiselles.

Du marin du mois de mai, comme per rêvois aux moyens de voir une beauté que j'aime, je rencontrai une jolie demoiselle. Je m'approchai en la faluant. Elle me prit par la main, me conduisit dans un lieu écarté, me sit asseoir sur un banc auprès d'elle: Seigneur Amanieu des Escas, je vous prie de m'enseigner sincérement ce qu'une demoiselle doit faire pour se bien conduire, pour s'attirer de la considération, & éviter tout ce qui pourroit lui paire tort dans le monde.

» Amie, lui répondis-je, je le ferai » volontiers, quoique vous ayez dix fois » plus d'esprit que moi. Mais plus on en » a, plus on demande conseil.

» D'abord, je vous conseille de vous

I iv

» lever toujours de si bonne heure, que » lorsque votre dame vous appellera, » elle vous trouve chaussée, habillée & » ajustée proprement. Avant de vous la-» cer, il faut vous laver les mains, les » bras & le visage. Après cela, ma chère » amie, lacez-vous bien ferré. N'ayez » pas les ongles si longs qu'on y voie du » noir. Ayez soin sur-tout de la propreté » de votre tête. Ce qu'on en voit le plus » doit être le plus soigné. Blanchissez vos o dents tous les matins. Faites tout cela » avant que personne vous voie. Il faut » prendre un miroir, pour examiner s'il » n'y a rien qui puisse déplaire, & le réformer.

» Préparez dès le matin tout ce qu'il
» faut pour le lever de votre dame, asin
» de ne la pas faire attendre. Mais n'en» trez auprès d'elle qu'après le lever de
» son mari, à moins qu'elle ne vous ap» pelle; & en ce cas, allez savoir ce
» qu'elle désire de vous, (On croir en-

rendre des préceptes pour une femme de chambre.)

» Si elle veut se lever, que sa robe: » soit prête sans qu'elle vous la demande. » Avant qu'elle sorte du lit, apportez-lui "du fil & une aiguille, un peigne & tour » ce dont elle aura besoin pour se coëffer » & parer sa tête. Vous ne la quitterez » point, que vous ne lui ayez rendu tous » les services que vous devez remplir » auprès de sa personne. Quand elle sera » habillée, remettez-lui en main un mi-» roir, asin qu'elle voie s'il n'y a pas p quelque lacer ou ruban, ou autre » chose en mauvais ordre. Ensuite. » qu'elle trouve de l'eau claire & propre: » pour se laver les mains & le visage. Donnez-lui aussi-tôt un linge pour » s'essuyer. Examinez bien par tout som » habillement, s'il n'y manque rient «

Enfin la toilette est finie. Un troubadour grand seigneur auroir du, ce semble, nous épargner ces petits détails. Il 202 HIST. LITTÉRAIRE conduit sa demoiselle à des fonctions plus importantes.

» Alors, vous pourrez aller & venir » dans la falle; y faluer honnêtement » ceux qui s'y trouveront; leur répon-» dre d'une manière gracieuse, sans vous » trop presser de parler.

» Soyez posée dans votre démarche,
» & modeste dans vos regards, quand
» vous irez entendre la messe. Que votre
» vue ne s'écarte point de côté & d'au» tre; mais ayez les yeux baissés, ou
» tournés vers l'autel, sans parler ni haut
» ni bas. Au sortir de l'église, si quel» qu'un vous attaque de conversation,
» causez avec ceux qui se présentent,
» mais sans bruit & sans dispute : car
» rien ne déplaît tant qu'une demoiselle
» qui crie. Les gens les plus sensés disent
» que c'est chose très-indécente d'avoir
» sa jupe, son surcot, & tout autre vête» ment décousu.

» Quand l'heure du manger fera

venue, & qu'on aura servi, faites vous » apporter de l'eau fraîche, & trempez-» en votre vin de maniere qu'il ne puis-» se vous faire mal. Car une dame & » une demoiselle sont perdues sans res-» source, pour peu qu'elles aient fait » d'excès de vin.... Ne pressez point » ceux qui sont autour de vous de man-» ger. Il est mal-séant de presser ainsi un » homme qui se porte bien: c'est à lui » de manger ce qu'il lui faut. Mais s'il a » envie de quelque chose, présentez-le » lui honnêtement. Coupez ce qui sera » sur la table. Les conviés seroient peu » honnêtes, s'ils n'en partageoient la » peine avec vous. Après le repas, lors-» que votre dame aura lavé ses mains \* & rincé sa bouche, lavez-vous aussi: » car il n'y a rien de si sain que de se laver » après avoir mangé. Si vous allez laver » au buffet, tâchez d'avoir compagnie, » de peur qu'on ne fasse de mauvais » jugemens.

I vj

» Ensuite, lorsque tout le monde » prendra séance, je vous avertis de vous » placer, si vous pouvez, au-dessous » de votre dame; & laissez autant qu'il » sera possible deux siéges entre elle & » vous. «

Voici l'article délicat. Il s'agit de la galanterie. On ne doit pas attendre du troubadour une morale bien sévère; mais ses conseils respirent l'honnêteté, & renserment peut-être ce que les leçons de la chevalerie avoient de plus important pour les demoiselles:

» Si quelqu'un veut faire le galant auprès de vous, ne faites point la revêment. Défendez - vous par de jolis & agréables propos. Si le galant vous ennuie, demandez-lui quelles sont les dames qui lui plaisent le plus, des Gasconnes ou des Angloises. Vous mettrez la chose en dispute, & appellerez quelqu'un de la compagnie, pour vous accorder & vous juger. N'usez

» jamais de discours rudes & désobli-» geans, envers ceux qui vous recher-» cheront ainsi d'amour. Il faut traiter » poliment tout le monde, & n'indispo-» ser personne contre soi. Vous avez » cinq cents autres moyens de vous » désaire des importuns, sans rien dire » de malhonnête & sans leur manquer.

so de malhonnête & lans leur manquer.

so Si vous êtes bien aise d'avoir un amant, que la beauté & la richesse ne réglent pas votre choix; car plus un homme a de beauté, moins il vaut s'il est sans mérite; & l'homme qui s'il est sans mérite; & l'homme qui sudessur le monde, est bien au-dessus de celui qui n'est que riche.

Choissse donc un amant courtois & d'une naissance honnête. Quand il vous adressera son hommage, il doit vous parler ainsi: Madame, c'est de vous que je tiens mon cœur, mon corps., esprit & mon savoir; & c'est de vous que je serai toute ma vie le plus loyal perviteur, pour vous garder d'injure.

#### 206 HIST. LITTÉRAIRE

» & de mal autant que je pourrai, & » pour employer tout ce que j'aurai de » savoir à exalter votre mérite. (Cette espèce de formule est analogue à la loi des siefs. Il paroît singulier que le troubadour en fasse une déclaration d'amour usitée.) » A quoi vous devez répondre : » Bel ami, j'agrée votre hommage; & » à Dieu ne plaise que je fasse un autre » amant. Si vous m'êtes loyal, vous ne me trouverez pas de moins bonne foi. » Je serai toujours prête à vous récom-» penser comme il faut de vos services, » pourvu que vous me le rendiez sans » fausseté, & qu'il ne vous échappe au-» cun mot qui puisse blesser ma réputa-» tion: autrement vous perdriez le fruit » de vos affiduirés.

» Étant ainsi d'accord de part & » d'autre, vous pouvez recevoir de lui » des joyaux, comme vous pouvez aussi » lui en donner. Mais s'il vous faisoit » quelque demande indécente, gardez-

» vous surtout d'y consentir : car s'il » vous aime, il ne doit vous rien deman-» der qui puisse vous nuire ou vous » déshonorer, tant que vous serez fille. » Cependant ayez soin de le flatter tou-» jours de quelque espérance. Tant qu'il » vous sera attaché, conservez pour lui » les mêmes sentimens, sans écouter ni » prendre pour serviteur aucun autre: » vous devez n'en avoir qu'un. Il vous » en viendra de toutes les espèces. Les ouns emploieront les tendres regards; » les autres les soupirs. Quelques - uns » vous attaqueront par des messages. » Ceux-ci ont grand tort: le secret de » leur amour est par-là connu de trois » personnes au moins; en quoi ils pè-» chent contre la loi étroite de l'amour; » puisque plus il y a de confidens, plus » l'amour est en danger, & le loyal » amant doit cacher fon amour à fon pere & à son fils.

D'autres ne s'en rapporteront qu'à

#### 208 HIST. LITTÉRAIRE

eux-mêmes du foin de vous instruire » de leurs fentimens. Ils vous diront » que, de pardieu, de par votre mérite » & votre noblesse, ils vous demandent » un conseil. Depuis un an diront-ils, » je porte une plaie mortelle, dont je » n'ai fait confidence à qui que ce soit; m ni homme, ni femme, ni parent, ni ami; mais je ne faurois plus durer » contre la violence du mal. Et comme: s il est naturel de chercher sa guérison. » que je ne puis la trouver qu'auprès de » vous; il faut que je vous déclare que » cetre plaie vient d'un dard lancé par » vos yeux dans mon cœur; qu'il en » est tout embrasé; que le remède est » en vos mains, si vous voulez m'agréer pour servireur : autrement ma mort est. » certaine. «

Celui qui vous parle ainsi, madame la marquise, mérite que vous lui sassiez une réponse courtoise en ces termes: » Ami, je vous trouve de sa

» bonne foi, si aimable, si sage, si rete-»nu, si discret, qu'il n'y a point de » bonne & belle demoiselle ou pucelle, » voulant aimer un chevalier ou écuyer, » qui ne tienne à honneur d'être aimée. ade vous & de vous aimer. N'étoit la » parole que j'ai donnée à celui dont mon cœur ne se détachera jamais, » non plus que le sien de moi, je vous reriendrois fans balancer à mon fervice. Mais ni moi, ni aucune autre » femme ne sera jamais digne d'estime, » qui aimera de deux côtés; & toute » personne qui aime en deux endroits, » n'aime pas sincérement. Puisque vous ➤ voulez aimer, cherchez tant çà & là, que vous obteniez les bonnes grâces d'une a dame sans partage. En parlant ainsi, » yous pourrez congédier les amans, & » conserver votre réputation.

» A l'égard de l'amant qui s'explique » par messager, chargez son consident de » lui dire que jamais vous ne voudrez de

#### 210 HIST. LITTÉRAIRE

» lui, ni de tout autre qui se servira de » pareils moyens. Et en esset vous devez

» fuir comme une peste de tels amans,

mal à la,

» hn. α

Rien ne donne plus de force aux préceptes que les exemples. Le poëte infiste sur cette importante leçon.

» Apprenez à vous conduire, comme faisoit la courtoise & bien apprise
comtesse de Rhodez, quand elle étoit
fille. Le brave comte de Comminges,
son pere, le lui avoit enseigné, lui qui
ne fit jamais de faute dans sa vie: ce
qui l'a élevé en réputation au dessus
des autres comtes. Je vous citerai encore la source de toute raison & de
toute honnêteté, madame Rogesta, si
célèbre du côté de la vertu & de l'esprit, sans jamais avoir donné prise sur
elle, non plus que sa mere & le comte N\*\*\* son pere, de qui il ne vint
rien que de parsait. Prenez encore pour

# modèle madame Guillelmine de l'Isle, » accomplie en tout point, remplie de prâces, également aimée de Dieu & » des hommes, qui donna de si bonnes » leçons à sa cousine madame Tiburge, a dont la conduite & les manières sont » épurées comme l'or au creuset. Elle » en a élevé une autre, la belle Mar-» guerite de Gordon, qui lui fera tou-» jours honneur. Je puis encore vous » proposer pour modèle une autre Guil-» lelmine; c'est la fille du seigneur Gasn ton: sa beauté & ses excellentes qua-» lités illustrent la Gascogne, sa patrie. » Sachez encore comme s'est conduite » la belle Constance de Foix, la demoi-» selle la mieux élevée qui soit en deçà » de Barcelone & par delà. Apprenez » encore quelle fut la fagesse de la demoi-» selle d'Armagnac, si mesurée dans ses » démarches, & la plus gracieuse créa-» ture qui fut jamais. Considérez aussi al'honneur & l'estime qu'acquiert de

#### 212 HIST. LITTERAIRE

» jour en jour la demoiselle Mascarola d'Astaruch, qui n'a jamais que des » choses obligeantes à dire & à faire. » Réstéchissez bien à la conduite que » toutes ces dames ont tenue, pour » s'atrirer la confidération dont elles, » jouissent, en prenant de bonnes habi-» tudes dès leur enfance. Et vous y par-» viendrez comme elles ; car jamais per-» sonne de votre âge n'eut plus que vous tout ce qu'il faut pour plaire. » Ainsi que le roi d'Aragon, par ses travaux, a surpassé la gloire des plus » grands princes, vous vous êtes distin-» guée par votre raison & vos heureu-» ses inclinations, au dessus de toutes les » personnes de votre âge. Je prie Dieu, madame la marquise, qu'il vous per-» fectionne de plus en plus, vous qui » étes la plus loyale dame que je connoisse dans tout l'Aragon & dans tou-» te la Catalogne.

> Je veux envoyer le jongleur Fab-

conet à mon seigneur le roi d'Aragon,
le chef de la valeur, pour savoir s'il
approuve cet enseignement; pour
avoir aussi les avis d'Arnaud de Saga,
du comte d'Empurias, empereur d'amour, & du preux Ariador. Je les
prie de me dire, s'il leur plaît, lesquelles ils jugent les meilleures parmi
ces dames & demoiselles. Et quand ils
m'en auront dit leur sentiment, vous
pourrez alors, marquise, prendre
exemple sur celles à qui ils auront
donné la présérence. «

Si je n'avois donné cette pièce que par extrait, j'aurois évité quelques longueurs ennuyeuses. Mais ces longueurs même ont quelque chose d'intéressant : on y voit comment les sages d'alors s'occupoient gravement de minuties.

La troisième pièce d'Amanieu des Escas contient des instructions pour un jeune damoiseau. On nommoit ainsi les ensans des chevaliers ou des seigneurs.

#### 214 HIST. LITTÉRAIRE

L'amour ne pouvoit manquer de faire le principal objet des leçons de notre Mentor. Il veut former non un Télémaque, mais un héros galant du treizième siècle.

» Au tems de noël, tems du froid, » de la pluie, des vents & de la gelée, » étant en ma maison avec mes écuyers, » à nous entretenir de joie, d'armes & » d'amour, devant un feu clair & ardent. » & dans des chambres bien garnies de » nattes, après avoir bu vins rouges & » clairets, & nous être levés de table; » un damoiseau désirant parler d'amour, » s'approcha de moi & me dit : Vous » avez la réputation d'être plus habile » en amour que personne; vous savez à merveille comme il naît, d'où il vient. » & de quoi il nourrit ses sujets: en un mot, vous n'ignorez de rien en cette affaire, sur laquelle nous voulons nous » conduire entièrement par vos avis. Enseignez-nous, à moi, & à tous tant

» que nous sommes à votre service, les » moyens d'être bien venus & aimés de » tout le monde. «

Je lui répondis: » Ami, je voudrois » avoir toute la capacité que vous » m'attribuez; & à ce propos, je vous » conseille d'abord de ne jamais donner » à celui que vous aimez des louanges » excessives, capables de lui faire tort » & de vous en faire aussi, en vous atti-» rant la réputation & le reproche de » flatteur. Quelque vraies que soient les » louanges prodiguées à un homme mé-» ritant, il y a encore beaucoup à rif-» quer: car pour un ou deux qui en » conviendront, plus de cent vous accu-» seront de mentir; & cela ne fera honneur ni à vous ni à votre ami. Mais si » vous avez envie de le louer, que la » vraisemblance regne d'un bout à l'aup tre dans votre discours. Il faut tou-» jours donner à tout ce qu'on dit une » belle couleur. Et comme les peintres

#### HIST, LITTERAIRE

» mettent des couleurs vives & brillan-» tes à leurs ouvrages, il faut mettre n dans toutes vos paroles un tel coloris, » qu'on n'y puisse rien reprendre. Soit » dit, pour vous faire sentir que vous m'avez trop loué. Mais puisque vous » me demandez des conseils fincères, je » vous en donnerai suivant ce que j'ai » de connoissance. Non que j'en aie au-» tant qu'il faudroit; mais j'ai vu de p quelle façon bien des gens le font pouvernés; j'ai vu des hommes de » toute espèce; j'ai observé que les plus » sages profitoient des avis de personnes » qui l'étoient beaucoup moins. Ainsi » vous en vaudrez mieux, quand vous » prendrez de mes conseils....

» Je vous exhorte d'abord à éviter » la société des sots, des importans & » des fous, de peur que vous ne passiez » pour leur ressembler. Evitez les dis-» cours moqueurs & médisans, les men-» songes & les trahisons. Pour vous faire p estimer

» estimer dans le monde, & pour être » bien venu auprès des dames, soyez-» généreux, franc, hardi, toujours prêt » à dire des choses gracieuses. Soyez » propre dans votre habillement; & si » vous ne pouvez avoir une robe de » drap fin, que l'habit aille bien à votre » taille, afin de réparer ce qui manque » à la beauté de l'étoffe. Si vous n'êtes » pas assez riche pour avoir une belle robe, ayez des bas, des souliers, une » ceinture, une bourse & une dague » propres & galans: avec cela vous ferez. » bien mis, si votre tête est coissée con-» venablement. Gardez - vous surtout » d'avoir une robe décousue. Il vaudroit » mieux qu'elle fût déchirée. Le premier » fent l'homme mal élevé, & le second » n'annonce que l'indigence. Il n'y a pas » grand mérite à être bien mis, quand son est riche. Mais rien ne plaît tant, » & n'a plus l'air de courtoisse, que » d'être paré à peu de frais, quand on Tome III.

#### 218 HIST. LITTÉRAIRE

» n'a pas de quoi. Et c'est ce que l'on » apprend en suivant les cours & la » galanterie.

» Celui qui veut réussir en amour » auprès des dames, doit être habile à » tout, asin que celle qu'il aimera ne le » trouve jamais en désaut. Si vous ren- contrez quelque ami de la dame que » vous avez en vue, tâchez de lui plaire, » pour qu'il dise du bien de vous. Rien » ne gagne le cœur comme les éloges » qu'on entend faire de quelqu'un. Hommes & semmes se prennent à cet appât. » Vous ne sauriez donc vous trop étudier à être généreux, franc & joyeux, » asin que vos louanges parviennent aux » oreilles de votre dame.

» Lorsque vous la verrez elle-même, » ne soyez pas honteux de lui dire » qu'elle a fait votre conquête. Si elle » vous paye de reconnoissance, & qu'elle » vous accorde ce que vous lui deman-» dez; que personne n'en sache rien,

» pas même vos intimes amis. Plaignez-» vous toujours de n'en pouvoir rien » obtenir; parce que du moment que » vous avez violé le secret, tous ses parens & amis vous en voudront mal: » vous perdrez votre dame, & toutes » les autres, qui vous regarderont comme un traître ; car les dames ne peu-» vent souffrir les étourdis & les indis-» crets. Si donc celle que vous aimez » vous traite bien dans le particulier, » servez la bien en secret & sans vous » en vanter. Célébrez ses louanges en » public, de manière à lui concilier l'esti-» me des plus honnêtes gens. Au cas » qu'elle vous donne des sujets réels de » jalousie, & qu'elle vous nie ce que » vous avez vu de vos propres yeux; » dites - lui que vous êtes convaincu » qu'elle a raison, & que c'est vous qu'i » rêvez. Voilà par quelles façons on se » fait estimer dans le monde & aimer des dames. Si vous agissez autrement, Kij

#### 220 HIST LITTERAIRE

» c'est une preuve que vous n'entendez » rien à l'amour. «

Cette indulgence & ces égards pour une maîtresse insidelle entroient donc dans le code de la galanterie. Mais il paroît difficile à croire que la loi sût souvent exécutée.

» Les cours sont les meilleures écoles » qu'on puisse fréquenter. Les bons s'y » perfectionnent; les plus imbécilles y » acquièrent de l'esprit & de l'habileté; » on y apprend la courtoisse & l'usage » du monde. Je sais que vous n'êtes pas affez riche pour y vivre, si vous ne vous attachez au service de quela que seigneur qui voudra vous y mener 7 Il faut donc choisir un seigneur qui, » par sa magnificence, cherche à s'avanp cer lui & ses gens. Tant que vous le » verrez dans ces nobles dispositions. » n'épargnez rien pour lui plaire. Rendez-7 lui vos services de bonne grace; faites » yaloir par tout ses bonnes qualités;

recachez avec foin fes défauts. Soyez » exact à son lever & à son coucher, s'il a convient qu'un écuyer y assiste; car » fouvent lorfqu'un seigneur couche avec n fa femme ou avec fa mie, il ne veut » point avoir d'écuyer: en pareil cas, » vous ne devez point aller vers lui. » qu'il ne vous le dise, de crainte d'être » importun.

» Il faut étudier tout ce qui peut » faire plaisir à un maître. Cela n'em-» pêche point d'ouvrir les yeux sur ses » fautes, & de les lui dire, afin qu'il s'en " corrige; pourvu que ce soit en parti-» culier & avec ménagement. Ne témoi-» gnez jamais ni chagrin ni jalousie, si > vos camarades ont plus que vous fa » confiance & ses bonnes graces. Un sei-» gneur en use comme il lui plast avez » ses gens. Il doit caresser les uns, avoir » des égards pour les autres. S'il ne » peut donner à tous, il doit dédommap ger ceux à qui il ne donne point, par K iii

#### 222 HIS.T. LITTERAIRE

» plus de familiarité, en leur accordant, fur vous & moi qu'il comble de riches présens, la présérence pour coucher auprès de lui. Loin d'être fâché que votre seigneur tâche d'être aimé de fes gens, vous devez redoubler d'ardeur à le bien servir.

S'il a guerre au voisinage ou au » loin, ayez un cheval de sept ans au » plus, léger, vigoureux, docile au mors, auquel il ne manque rien quand » il faudra marcher. Ayez des éperons » bien attachés, des gambards bien fermes. Que tout le reste de votre armure » soit fort, épais & juste à votre taille; » que votre camail ne soit ni trop lâche » ni trop serré; que votre ceinture soit » forte..... Recommandez à votre » écuyer de ne point laisser rouiller la » cuirasse, le casque, le fer de votre. » lance. Ne manquez pas de regarder à » votre harnois, s'il n'y manque ni courroies ni ardillons. Souvent on reste au

s coin de son feu, comptant qu'on aura » le tems de se tranquilliser; & il faut » fortir du lit avant le jour : car voilà le » repos qu'on trouve avec un maître » guerrier. Si le vôtre vous ordonne » d'armer, faites-y telle diligence que » personne ne soit en selle avant vous. » Si vous allez à un tournoi, faites tous » vos efforts pour gagner le prix, & pour qu'on vous exalte au-dessus des meilleurs.

 Quand vous serez avantageusement » connu, je vous donnerai pour seime gneur un comte plein de mérite, cour-» tois, bien appris, & que j'aime fort. C'est B. d'Astarat, qui a toutes les » qualités d'un bon chevalier. Il n'y a » dans toute la chrétienté ni comte, ni » duc, ni marquis, deux fois plus puis-» fant que lui. C'est pourquoi je vous y » envoie. Dites-lui: Amanieu des Escas » vous salue; il vous mande que votre mérite s'est tellement accru, qu'il veut

#### 224 HIST. LITTERAIRE

vers vous comme à son maître, asin que je vous serve pour l'amour de lui: je suis tout prêt à m'y dévouer toute ma vie, tant que vous le voudrez bien. Voilà ce que vous direz à ce brave comte. Je crois, gentil écuyer que vous êtes, qu'à son service vous acquerrez beaucoup d'honneur, & que vous mériterez aussi les bonnes grâces de celles que vous aimez. Amen. «

Notre poëte étoit verbeux & aimoit les petits détails, comme presque tous les écrivains qui ont précédé le bon goût; mais les pièces qu'on vient de lire, renferment un fond de jugement peu ordinaire parmi eux. Je n'en dirai pas autant d'une longue épître à sa maîtresse, datée de l'an 1278, où il n'y a que des lieux communs.

+XCCX4

-3\*6----

#### CXXVI

#### BERNARD DE VENZENAC.

Nous ne savons rien de certain sur la personne de ce troubadour, & nous ne trouvons qu'un: trait remarquable: dans ses pièces. Il a laissé quatre sirventes contre les mœurs du siècle, particulièrement contre le libertinage des femmes, & la complaisance des maris. . Ils font à cet égard, dit il, le com-» merce d'Espagne, qui rend trois cent-» pour un. « C'est-à-dire, que pour un plaisir qu'ils prennent avec la semme: d'autrui, on en prend trois cent avec les leurs. Est-ce une preuve qu'on fit alors avec l'Espagne un commerce si prodigieusement avantageux? ou bien le: poëte veut-il dire que le libertinage des femmes espagnoles n'avoit point de bornes? Le sens naturel me paroît le plus Kw

#### 226 HIST. LITTERAIRE

recevable, en réduisant l'exagération à une juste valeur, & en conjecturant que moins le commerce étoit commun alors, plus les profits en pouvoient être immenses pour quelques particuliers.

BERNARD DE VENZENAC fait l'éloge d'un comte Hugues, jeune & brave seigneur, à qui il souhaite la victoire sur ses ennemis. La pièce étant adressée à l'évêque de Rhodez, & presque tous les comtes de Rhodez ayant porté le nom de Hugues, il est probable que l'éloge regarde un de ces seigneurs.



#### CXXVII

#### PIERRE DE CORBIAN ou CORBIAC.

C E troubadour, inconnu comme tant d'autres, fournit un article curieux, par une pièce où il étale sa science avec beaucoup de satisfaction, & qui donnera l'idée des connoissances dont on pouvoit se glorisier de son tems.

» Je suis riche d'esprit, & quoique je » n'aie pas de grands héritages, châ-» teaux, bourgs, ni autres domaines ; » quoique je n'aie ni or, ni argent, ni » soie, mais pour tout bien ma seule personne, je ne suis cependant pas » pauvre; je suis même plus riche que n tel qui auroit mille marcs d'or. Pierre » est mon nom. Le lieu de ma naissance s est Corbian, où j'ai mes parens & mes » amis. Mes rentes sont modiques; mais K vj

#### 228 HIST. LITTERAIRE

ma courtoisie & mon esprit me sont vivre en honneur parmi les honnêtes gens. Je vais la tête haute, comme un riche; & en esset je le suis par le tréfor que j'ai amassé. Plus précieux que l'argent, l'or & les pierreries, il ne peut périr, ni m'être enlevé par les voleurs; & loin de diminuer, il s'accroît de jour en jour. C'est ma science, que je vais déployer ici sommairement. «

Dans cet exorde peu modeste, on voit avec plaisir un homme heureux par les lettres, & méprisant le faux éclat de la fortune. Quelle que soit sa littérature, il a droit de l'appeler un trésor.

» C'est de Dieu, dit Salomon, que » viennent toutes les sciences. C'est lui » qui créa les dix ordres des anges, dont » le plus parfait sut précipité dans les » enfers, pour avoir voulu s'égaler à lui » Il créa depuis le ciel, la terre qui est » ronde & immobile, le soleil, la lune; DES TROUBADOURS. 229.

» enfin Adam & Eve qui, tentés par le.

» ferpent, furent chassés du paradis. «

L'auteur parcourt l'histoire des patriarches, des juges & des rois Juiss, des prophètes & des Machabées; puis il vient à la vie de Jésus-Christ, à la passion, au martyre des apôtres; d'où il passe à ce qui arrivera au jugement universel. C'est en quoi il fait consister la première & la principale partie du tréson de sa science.

Voici la seconde, dont il fait peu de cas, quoique d'une acquisition plus difficile. Elle comprend les sept arts libéraux, la grammaire, la langue latine qu'il sait très-bien, la dialectique, la rhétorique, un peu de droit & du décret (de Gratien, sans doute;) beaucoup de musique suivant la méthode de Boëce & de Gui Arétin; l'arithmétique, la géographie, l'astronomie, l'indiction, l'épacte & le comput ecclésiastique; un peu de médecine théorique & pratique; la pharma;

#### 230 HIST. LITTERAIRE

cie, la chirurgie, la nécromancie, la géomancie, la magie, la divination; la mythologie plus qu'Ovide & Thalès le menteur. Les histoires de Thèbes, de Troje, de Rome, de Romulus, de Céfar, de Pompée, d'Auguste, de Néron, de Vespasien, de Tite qui prit Jérusalem, des douze Césars jusqu'à Constantin; (les idées se brouillent un peu dans cette tête si savante:) l'histoire grecque, & celle d'Alexandre qui, en mourant, partagea ses conquêtes entre ses douze pairs : l'histoire de France depuis Clovis, qui fut converti par S. Remi archevêque de Reims; de Charles-Martel, qui établit les décimes; de Pepin le Bref; les conquêtes de Charlemagne & de Roland contre les païens; l'histoire du bon roi Louis qui mourut en combattant, & qui fut le roi le plus équitable, n'ayant perdu ni gagné aucune terre que suivant la justice, apparemment S. Louis.) L'hiftoire des Anglois; comment Brutus

arriva de Troie dans la Bretagne, d'où il aborda en Angleterre, où il vainquit le géant Cornieu, & fit la conquête de tout ce pays qui fut diversement partagé suivant le sort; les obscures prophéties de Merlin concernant les rois d'Angleterre, la mort douteuse d'Arthur, les aventures de son neveu Gauvin, les amours de Tristan & d'Issaut; (quelque roman lui avoit appris tant de choses sur l'histoire:) ensin, l'histoire des autres nations.

Il sait bien encore le plain-chant, & chanter au lutrin, & faire des chansonnettes, de bons vers, des pastourelles, avec des poésies amoureuses & plaisantes, des danses, des retrouanges; & se faire aimer des clercs, des chevaliers, des dames, des bourgeois, des jongleurs, des écuyers, des sergens ou serviteurs; & se donner pour sage ou pour fou, selon les gens avec qui il se trouve.

#### 232 HIST. DITTERAIRE

» voilà une richesse, qui ne me donne point d'inquiétude: rien ne peut m'em pêcher d'être gai tous les sept jours de la semaine. Je ne demande à Dieu que la santé du corps, de quoi me nourrir & me vêtir, & la grâce de faire mon salut. Ainsi finit le Trésor de maître Pierre de Corbian.\*. «

Ce maître Pierre de Corbian s'étoix vraisemblablement formé, pour la partie scientifique, à l'école de quelqu'un des célèbres docteurs du treizième siècle, dont il nous reste quantité d'in-folio, où l'on trouve fort peu de véritable: science.

<sup>\*</sup> Crescimbéni remarque dans ses additions, que le Tresor de Pierre de Corbian a sourni l'idée d'un Trésor semblable composé en versitaliens par Brunet l'aîné de Florence, & un autre Trésor en prose françoise, dont il s'est conservé dans la bibliothèque du Vatican une copie en parchemin, reliée en velours cramoiss, avec des apostilles de la main de Pétrarque.

Une pièce dévote, que nous avons encore de lui, est remarquable aussi en son genre. C'est une prière à la vierge, pour laquelle il chante, dit-il, en langue romance, parce qu'en cette langue on se fait mieux entendre qu'en latin. Parmi les louanges qu'il lui donne, il observe que tous les chrétiens savent & croient ce que l'ange lui dit, quand elle reçut par l'oreille Dieu qu'elle enfanta vierge. Il compare la merveille de son enfantement à l'action du soleil, dont la sumière traverse le verre sans le rompre.



#### CXXVIII

### PIERRE & AUSTOIS DE MAENZAC.

» PIERREDE MAENZAC, disent nos manuscrits, fut un pauvre cheva-» lier de la terre du dauphin. Il eut un » frere nommé Austois. Tous deux fum rent troubadours, & ils convinrent menfemble qu'Austois auroit le château » pour son partage, & Pierre, le profit » de leurs compositions. Celui-ci com-» posa pour la femme de Bernard de " Tiersi, la chanta, l'honora & la servit » si bien, qu'elle se laissa enlever par » lui, & emmener dans un château du » dauphin. Bernard, après avoir tenté » inutilement de la ravoir par les voies so canoniques, fit la guerre pour se la » faire rendre. Mais le dauphin prit le » parti du ravisseur, qui ne la rendit

## point. Pierre fut un homme bien fait & agréable. Il fit des chansons plaisantes, & des couplets divertissans par

» les paroles & par les airs. «

On aura, sans doute, remarqué dans ce récit, l'accord singulier entre les deux freres. Leurs compositions étoient-elles si nombreuses, ou si bien payées, qu'elles pussent valoir les revenns d'un médiocre château? Il n'en reste que deux de Pierre, chansons galantes fort communes. La dame qu'il enleva pouvoit les trouver excellentes.



#### CXXIX.

#### PIERRE CARDINAL.

PIERRE CARDINAL, un des troubadours dont les ouvrages méritent le plus d'attention, naquit au Pui en Velai de parens illustres. Nos manuscrits ne font point connoître sa famille, & ne disent pas d'où venoit le nom de Cardinal. C'étoit peut être un de ces surnoms, que les nobles même d'ancienne race avoient quelquesois outre le nom de leurs siess, & qui étoient analogues ou à des qualités ou à des aventures particulières.

Élevé pour être chanoine de la cathédrale du Pui, Pierre apprit les lettres, & fut bien lire & chanter, dit l'historient provençal. Apprendre les lettres se réduisoit ordinairement alors à une teinture de grammaire, & de mauvaise phi-

# losophie. Le principal mérite du poëte fut, comme on le verra, de bien connoître les hommes, & de les peindre avec force.

Une vocation forcée ne réussit guère que pour les esprits ou les ames foibles, qui se plient à toutes les impressions qu'on veut leur donner. Pierre sentit que la nature s'opposoit aux vues de ses parens; & il n'étoit pas d'un caractère à goûter le repos de la cléricature, tandis que l'activité de son génie l'entraînoit ailleurs. L'historien dit, que parvenu à l'âge d'homme, il prit goût pour les vanités du monde; car il se sentoit beau & jeune. Les passions de la jeunesse surent apparemment une des causes qui lui firent abandonner le canonicat, & exercer la profession de troubadour; mais le divorce qu'il sit bientôt avec la galanterie, & le genre grave de ses ouvrages, prouvent que les vanités du monde n'étoient pas le mobile de sa conduite.

#### 238 Hist. LITTERAIRE

Il composa peu de chansons, & excella dans les sirventes, qu'il remplit de bonne morale, quelquesois avec le défaut de l'obscurité. Il censuroit vigoureusement les solies du siècle; il n'épargnoit ni les mauvais eccléssastiques ni les mauvais seigneurs; il bravoit la haine qu'attirent les vérités désagréables.

Ses mœurs & ses talens le rendoient, sans doute, respectable au vice même; puisque, loin d'être persécuté, il étoit accueilli honorablement. Il visitoit les cours, accompagné d'un jongleur qui chantoit ses sirventes. Les grands barons l'estimoient & le respectoient, malgré ses invectives contre les abus de la grandeur. Il sut particulièrement honoré, & reçut beaucoup de grâces du roi Jacques d'Aragon. (Ce doit être Jacques I, dont le regne sinit en 1276.)

L'historien provençal termine sa vie par ces mots: Et moi, maître Michel de la Tour, vous sais savoir que Pierre Car-

dinal avoit bien environ cent ans lorsqu'il mourut. Et moi, susdit Michel, ai écrit ses sirventes en la ville de Nîmes. Ce poëte a vécu au moins jusqu'à la fin du treizième siècle.

Nous n'avons de lui que trois chanfons. La première est un adieu à l'amour, dont il se plaint amèrement.

» Bien fou & bien dupe quiconque » s'attache à l'amour. Qui s'y fie le plus » est toujours le plus mal partagé. Tel » croit s'y chausser, qui s'y biûle. Les » biens d'amour sont long-tems à venir, » & les maux arrivent tous les jours en » foule. Il ne traîne à sa suite que des » dupes, des insensés, des méchans.

» Ma mie ne m'auroit point, si je ne » l'avois aussi. J'ai pris la résolution, aussi sage que ferme, de lui faire » comme elle me fera. Si elle me trom-» pe, elle ne me trouvera pas moins » trompeur; & si elle procède droit

» Ainsi je fais divorce avec lui.

#### 240 Hist, Litteraire

- » avec moi, je marcherai pour elle sur ele même pied.
- » Jamais je ne gagnai tant à aucun » marché, que lorsque je perdis ma » mie: en la perdant, je regagnai mon » cœur que j'avois perdu. Bien peu ga-» gne qui se perd. Mais perdre ce qui » nuit, je pense que c'est un véritable » gain. Par ma soi, je m'étois donné à » telle qui me ruinoit, je ne sais pour-
- » Jamais plus je ne serai à elle, ne lui » ayant trouvé en aucun jour ni soi ni » loi, mais tromperie & fausseté....! » A loyale amie on doit être ami loyal. » Mais il faudroit qu'à une trompeuse » on rendit la tromperie. Puisse celle » dont je me plains trouver qui la trom-

m quoi.....

On le voit dans la seconde chanson, un peu contradictoire à la première, vanter l'amour, mais se plaindre qu'il n'y en ait plus de véritable.

⇒ pe & la mène rudement! «

» Je

» Je chanterois quelquefois si j'étois » amoureux & aimé. Quoique je ne fois » ni l'un ni l'autre, je veux essayer de » chanter une fois, comme je ferois pour » ma mie si j'en avois une. Si ce bon-» heur m'arrivoit, je serois l'amant le » plus fincère. Ma mie auroit beau ne » rien m'accorder : dès que j'aurois commencé à l'aimer, je serois toujours à » elle uniquement. Je sais comme l'a-» mour se mène. Grain d'amour, serré » dans un cœur; en fait naître trois; un » plaisir, dix autres plaisirs; une joie, » cent autres joies; & tant enfin, qu'on » recueille mille fois plus qu'on n'a feiné. » Mais l'amour est sans dessus dessous. » Les bons & les courtois ont les pei-» nes, & les méchans ont les plaisirs: of au lieu que les dames, si elles aimoient » naturellement l'honneur & la vertu, » devroient faire porter toute la peine » aux méchans. & couronner les bons » & les courtois. «

Tome III.

Il se félicite ailleurs d'avoir le cœur parsaitement libre.

» Enfin je puis me louer de l'amour : » il ne me fait plus perdre ni l'appétit » ni le sommeil; il ne me fait plus ni » bâiller ni foupirer, ni courir la nuit » comme un enragé, ni avoir des mes-» sagers à gages. Je m'en suis tiré avec » mes dés: (j'y ai renoncé sans retour.) » J'ai un autre plaisir, (apparemment » celui de l'étude,) qui ne m'expose point à de folles entreprises, à être » battu, assommé, dépouillé; qui ne » me fait point perdre mon tems à atten-» dre, Je ne dirai plus que mon cœur » m'a été enlevé, que je meurs pour la » plus belle des dames. Mais je dirai » que je suis échappé de ses fers. «

Si les auteurs se peignent dans leurs écrits, Pierre Cardinal avoit trop de roideur & d'âpreté dans le caractère, une franchise trop rude, un goût de satire trop âçre pour faire fortune aus près des dames. En un mot, il étoit le Juvénal de son siècle. On en jugera par ses sirventes, dont nous allons rassembler les principaux traits. Commençons par ce qui regarde les gens d'église, en observant que, si Boileau ne les a point ménagés dans un siècle, où ils devenoient de plus en plus respectables, on peut concevoir sans peine les raisons pourquoi notre satirique les poursuivoit avec emportement.

Il attaque non-seulement l'abus des indulgences qu'on prodiguoit aux croi-sés, mais l'opinion accréditée par le pape & les cardinaux, que l'aumône rachete tous les péchés. » Les riches auroient donc, dit-il, plus de facilité pour le plus puissant que le diable & que Dieu même; & les prières ne serviroient de rien. « (Cette opinion, sondée sur des passages mal entendus & encore plus mal appliqués, tendoit principalement

à enrichir les églises & les monastères, dont les biens étoient censés le patrimoine des pauvres.)

Il reproche aux gens d'église d'avoir l'ambition de dominer par tout, d'avoir sait des lois pour se rendre maîtres de tous les états, de prendre à toutes mains, d'envahir l'univers par des usurpations sur les uns, par des cajoleries envers les autres. » Indulgences, pardons, Dieu » & le diable, ils mettent tout en usage. » A ceux-là ils accordent le paradis par » leurs pardons; ils envoient ceux-ci en » enser par leurs excommunications. Ils » portent des coups qu'on ne peut parer; & nul ne sait si bien forger des tromperies, qu'ils ne le trompent en core mieux. «

avoient paru fort détachés du monde, de ne s'entretenir que de la préférence entre les meilleurs vins; d'avoir établi une cour de justice (l'Inquisition,) où

# ils condamnent comme Vaudois quiconque s'oppose à leurs entreprises; & de

chercher à favoir les fecrets des hommes, pour s'en faire craindre. (Les moyens ne leur manquoient pas pour

cet effet.)

Il accuse les hospitaliers de faire confister leur pauvreté à garder leur bien, & à prendre celui des autres ; d'avoir quitté leurs gros draps pour des robes de laine d'Angleterre; de s'approprier les aumônes destinées aux pauvres; de se nourrir avec des restaurans, des sauces relevées, des coulis épais & succulens; de boire des meilleurs vins, de ceux dont les François s'enivrent leplus volontiers; de porter des robes amples de fine étoffe, des capes d'un beau camelot, des fouliers d'un mince cuir de Marseille, & attachés avec art. » Si j'étois mari, je me garderois de » laisser approcher de ma femme ces. » gens-là: car ces moines ont des robes:

» de même ampleur que celles des fem-» mes: rien ne s'allume si aisément que » la graisse avec le seu, &c. «

Il accuse les moines en général de l'emporter sur les gens de guerre, en insolence & méchanceté. » S'ils ont en-» trepris une fois de demander quelque » chose, on ne sauroit non plus s'en » défendre que s'ils étoient vos propres » cousins; & puis ils font bâtir des mai-» sons superbes, où ils sont agréablement » logés. Les Turcs & les Sarafins n'ont » rien à craindre de leurs fermons : car ∞ les moines ont trop peur de la mer & » de la mort; & ils aiment bien mieux » élever de grands édifices que de dém truire les infidelles. (S. Bernard avoit été pourtant le plus zélé prédicateur de la croisade; les jacobins & les cordeliers l'étoient devenus depuis, contre les Albigeois, à la vérité, plus que contre les Musulmans.) » Il n'y a point » de crimes dont on ne trouve l'ablo-

» lution auprès d'eux; & pour de l'ar-» gent ils donneront à des renégats, à » des usuriers, la sépulture qu'ils refu-» sent aux pauvres qui n'ont pas de quoi » la payer. Vivre tranquilles, acheter » de bons poissons, du pain bien blanc, » des vins exquis, c'est à quoi ils pas-» sent l'année entière. Plût à Dieu que » je fusse de cet ordre, si l'on y fait à ce » prix fon falut! «

Voici un portrait encore plus hideux des prêtres avides & corrompus, qu'on voyoit alors profaner le faint ministère. » Il n'est point de vautour qui évente » d'aussi loin une charogne, que les gens » d'église & leurs prédicateurs sentent » un homme riche. Aussitôt ils en sont » leur ami; & quand il lui furvient une maladie, ils lui font faire une dona-» tion qui dépouille ses parens. Les mau-» vais ecclésiastiques ont réuni tout l'or-» gueil, toute la cupidité & toute la » trahison du monde. Ils font prêcher

» que le vol est défendu, après avoir » tout envahi eux-mêmes. Vous les voyez » fortir tête levée des mauvais lieux, » pour aller à l'autel. Rois, empereurs, » ducs, comtes & chevaliers avoient » coutume de gouverner les états. Mais » les clercs ont usurpé sur eux cette au-» torité, soit à force ouverte, soit par » leur hypocrifie & leurs prédications. » Grand Dieu qui nous as racheté, vois ». à quel point ton église s'est corrom-» pue! on n'y obtient ni dignité ni pré-» bende, si on ne l'achete des distribup teurs à force de services, ou si on » n'est leur sils ou le complice de leurs » iniquités. On a beau favoir l'écriture; » on n'a de considération auprès d'eux » qu'autant qu'on se prête à leur commerce, en perdant tout sentiment 2) d'honneur & de justice. «

Ces terribles vérités ( car les monumens historiques ne les confirment que trop, quoiqu'il y eût toujours des ex-

ceptions,) exposoient l'auteur aux accufations d'athéisme ou d'hérésie, si communes & si funestes contre tout génie assez courageux pour attaquer les excès, les erreurs & les vices de ceux qui corrompoient la religion en abusant de son pouvoir. Aussi Pierre Cardinal a-t-il soin de faire ailleurs sa profession de soi. In revient ensuite à la charge, mais, avec un style moins sort que grossier par intervalles.

» Les gens d'église sont prompts à prendre, & lents à bien faire, beaux de visage, laids par leurs péchés; défendant aux autres ce qu'ils sont le plus volontiers..... Caïphe & Pilate obtiendroient Dieu plutôt qu'eux. Pour les moines, s'il y a chez vous de jolies semmes..... (Le poète entasse ici les obscénités.) » Il en naît des héréptiques, qui jurent, qui renient, & jouent aux trois dés. Voilà ce que sont ples moines noirs, au lieu des charités

» qu'ils devroient faire. Comment les chevaliers ne meurent-ils pas de honte, de se laisser fouler aux pieds par de tel'es gens? Charles Martel sa voit bien mieux gouverner son clergé. Mais aujourd'hui les gens d'église, qui connoissent la foiblesse & l'imbécillité du roi, le mènent comme ils veulent. « (Il s'agit peut-être de Philippe le Hardi. Saint Louis, son pere, s'étoit iivré par dévotion aux religieux mendians; mais quelles preuves ne donna t-il pas de vigueur & de sagesse, même pour les affaires ecclésiastiques?)

On ne soupçonnera point notre poëte d'avoir voulu saire sa cour aux seigneurs, en satirisant les gens d'église avec tant d'amertume. Voyons comment il traite les premiers.

Injustice, fausseté, ivrognerie, irréligion, cupidité insatiable, c'est de quoi il les accuse. Dieu donneroit à un des méchans barons tout ce qui se trouve.

» d'ici en Turquie, sans pouvoir le satisn faire. Chez eux la méchanceté est en » honneur; le courage & la courtoisse » font dans le mépris. Ils ne font aucun » cas de la probité, qu'ils regardent so comme un vain nom. Ils font plus » avides de proie que des loups; & » mentent plus impudemment que des » femmes perdues. Vous les perceriez » en deux ou trois endroits pour en » faire fortir la vérité, qu'il n'en forti-» roit que des mensonges, qui se déborand deroient comme un torrent. Autrefois so on chassoit & on pendoit les traîtres » comme les voleurs. On les chérit au-» jourd'hui : on en fait des baillis & des » sénéchaux. Si quelque seigneur commet une trahison, c'est à qui lui o donnera plus de domaines, plus de n seigneuries, de gouvernemens & de » places distinguées : les traîtres cherchant l'appui d'autres traîtres, pour » exercer à l'envi leurs fourberies. L'hor-

» rible spectacle que ce seroit, si l'on » voyoit le fond du cœur des mauvais » barons! on en frissonneroit d'épou-» vante. Plût à Dieu du moins que leur » méchanceté fût écrite sur leur front! » La force & la volonté sont la règle » absolue de leur conduite; la fausseté » & l'injustice sont les arbitres suprêmes » de leur gouvernement. Si piller, men-» tir, étaler du faste & de l'orgueil sont » des vertus, une înfinité de seigneurs » seront bien auprès de Dieu. Lorsqu'un me grand se met en route, la méchanceté » le précède, l'accompagne & le suit; ≈ la convoitise l'escorte; l'injustice porte » la bannière; & l'orgueil est son guide. » Par-tout où il va, que pensez-vous » qu'il fasse? Il fait une querelle à l'un, » il chasse l'autre ; il dit du mal de celui-» ci, il menace ou frappe celui-là; per-» sonne ne reçoit de lui ni caresse ni » amitié. S'il donne une fête, c'est avec » le produit de ses extorsions, de ses

vols & de ses rapines: ses rentes sont destinées à faire des guerres & des procès. S'agit-il de lever les aides qu'on lui doit? il bat & assomme ses gens, jusqu'à ce qu'il ne leur ait rien laissé. Grêle, famine, mortalité, rien n'est plus à craindre pour eux. «

Effectivement la société sut long tems, par l'effet de l'anarchie séodale, un état de guerre & de brigandages continuels, où les petits étoient la proie & le jouet des grands. Le poëte ajoute dans un autre endroit:

» Les barons, pour la plupart, sont menteurs, querelleurs, avides de pré» sens, oppresseurs de leurs vassaux, 
» hautains & pillards. Ils se permettent 
» toute indécence devant le monde, & 
» se cachent pour boire & manger. Ils 
» ont mis l'orgueil & la trahison à la 
» place des festins & de la magnificence; 
» les procès & les chicanes, à la place 
» des vers & des chansons; la méchan-

» ceté & le ravage, à la place de l'amour

» & de l'honnêteté..... Que les terres

» font mal entre les mains de ces mau-

» vais nobles! Si quelqu'un de leurs

» proches avoit une affaire fâcheuse, ils

» ne l'assisteroient pas d'une maille pu-

Il feroit curieux d'examiner les canses, qui faisoient perdre aux seigneurs leur goût d'hospitalité & de magnificence. Autrefois les injustices, les brigandages, par lesquels ils se signaloient déjà, servoient du moins d'aliment à une sorte de générosité prodigue. Mais leurs propres richesses en étoient la principale source: & ces richesses diminuoient senfiblement. Les croifades en avoient abforbé une partie considérable. Les rois d'un côté, l'église de l'autre, & enfin la bourgeoisie, que la liberté rendoit industrieuse; avoient profité des besoins de cette noblesse, livrée à de téméraires entreprises. Le commerce, faisant quel-

que progrès, rendoit la consommation plus dispendieuse. La farale guerre des Albigeois avoit ruiné en particulier les provinces où florissoient les troubadours. Faut-il s'étonner de les entendre si souvent taxer les barons d'une économie, ou d'une avarice, contraire aux anciennes mœurs? Ajoutons que plus les mœurs se corrompent, comme elles faisoient alors, moins les hommes sont généreux. Tel dépenser des sommes immenses pour un vain caprice, qui craindroit la plus légère dépense pour faire du bien.

Un seigneur nommé Estève de Belmont essuya, en particulier, tout ce que la satire de Pierre Cardinal avoit d'amer & de soudroyant. Il le méritoit, à en juger par ce trait que le poëte raconte. Estève ayant été invité à dîner par son parrain, y alla d'un air de joie & d'amitié, avec des oiseaux, des chiens & des chasseurs. Mais au moment qu'on

devoit servir, il se jeta sur son hôte; le tua, lui, un jeune ensant qu'il avoit à ses côtés, & plusieurs domestiques; sit ensuite mettre en prison les complices de son assassinat; & pilla leurs blés & leurs bestiaux. » Quand vous irez à confesse, lui dit Cardinal, si vous oubliez les circonstances de votre crime, vous les trouverez dans un ou deux de mes sirventes. «

Le fiel le plus noir semble couler de sa plume, lorsqu'il trace le portrait du

même seigneur.

» Estève de Belmont est un franc » traître. Jamais il ne sit mal ni injure » à ceux qui lui en ont fait. (Reproche de lâcheté.) » Il n'est redoutable qu'à » ses hôtes, ses serviteurs, & ses cochons; » car il prend plaisir à les égorger. Je » veux tâcher de faire un onguent, pour » frotter les traîtres qui ne rougissent de » rien. Mais il saut me dépecer le plus » siessé traître du monde, asin d'en avoir

» la graisse. Il n'en est point, Estève, 
» de plus insigne & de plus insâme que 
» toi; & c'est de toi que je serai l'on» guent pour frotter les autres. Estève 
» ment plus vilainement qu'une senti» nelle qui garde un passage. Il a la tête 
» grosse & le ventre rond. Jamais on ne 
» vit plus vilaine bête..... Puisse-t il 
» être pendu, & sa charogne être la proie 
» des vautours! Ses parens ne le pleure» ront point. Qui ne le punit pas, doit 
» être maudit de ne pas nous rendre ce 
» service. «

Si dans un siècle de politesse raffinée, Horace s'est permis quelquesois des personnalités grossières, ce ton n'est pas étonnant dans un poëte du treizième siècle, excité surtout par un sujet si odieux.

Les gens de justice ont aussi leur part à la censure. Il les accuse d'anéantir toute justice, de faire triomphet les causes les plus mauvaises, de donner

pour un vil intérêt de fausses interprétations aux lois connues. Les femmes ne font guère mieux traitées. » Toutes cel-» les à qui l'on reproche d'avoir des amans, ont leur excuse; l'une parce » qu'elle est jeune, & qu'elle a un mari » vieux; l'autre parce qu'elle est d'un » âge mûr, & que son mari est un en-» fant; celle-ci, parce que son mari l'enretient mal d'habillemens & de pa-» rure; celle-là, parce qu'elle a l'humeur » joviale..... Autrefois la galanterie » étoit un long & rigoureux martyre: » aujourd'hui, pourvu qu'on apporte » de l'argent, on est favorisé sans attenp dre. a

Enfin, le poëte invective contre la dépravation des mœurs en général. Plus il voit les hommes, dit il, moins il fait cas d'eux; plus il les examine, plus il les hait; plus il les entend, moins il les croit. A la vue de leur méchanceté, il a plus de peine qu'un porteur de chai-

DES TROUBADOURS. 259 fe. » Depuis le levant jusqu'au cou-» chant, je fais cette proposition à tout » le monde: je promets un besan (mon-» noie d'or) à tout homme loyal, pour-» vu que chaque homme déloyal me » donne un clou; un marc d'or au cour-» tois, si le discourtois me donne un » denier; un monceau d'or à chaque » homme vrai, si chaque menteur veut » me donner seulement un œuf. J'écri-» rois fur un parchemin, large comme » la moitié du pouce de mon gant. » toutes les vertus qui sont dans la plu-» part des hommes; d'un petit gâteau, » je nourrirois tout ce qu'il y a d'hon-» nêtes gens: mais si je voulois donner » à manger aux méchans, j'irois sans regarder, criant par-tout: Meffieurs, >> venez manger chez moi .... Les hommes regardent la trahison & le men-» songe comme des moyens sûrs d'a-» vancement. Ils renversent toute vé-» rité, & sont cause que quiconque ose

» la dire est dans l'oppression. Heureux » le siècle passé, où le serment étoit in-» connu, où la parole étoit le gage le » plus sacré de la parole! « (Cela est certainement saux; & prouve combien les satiriques, les plus sévères pour leurs contemporains, le sont peu pour les siècles précédens.)

" Je vois tant de cupidité dans le " monde, que le pere & les enfans ne » peuvent se fier les uns aux autres... » La folie est si grande, qu'on facrisse » tout au désir d'amasser; qu'on donne » aux seuls riches le mérite de la sagesse; qu'on traite d'insensés les pauvres, » quoiqu'il y ait communément parmi » eux plus de gens de bon esprit & de » bon conseil que parmi les riches... » Dieu a tendu son arc: ses traits frapperont où il voudra, & il ne voudra » que ce qui est juste. J'annonce ses plus » terribles vengeances aux prêtres, si, » avant que d'aller à l'autel, ils ne se

» purifient de leurs crimes; aux feigneurs » puissans, s'ils continuent de faire des. » guerres & des procès pour satisfaire » leur cupidité aux dépens de la justice; » aux gouverneurs & aux magistrats, » qui font de leurs obligations & de » leurs droits le trafic le plus simonia--» que ; aux prélats , dont l'ambition » empiète sur l'autorité & les priviléges » des feigneurs: les excommunications , qu'ils lancent sur les autres, retombe-» ront sur eux-mêmes; aux médecins » qui jugent par les veines, s'ils ne » donnent pas toute l'attention qu'ils » doivent à leurs malades; aux apothi-» caires, qui distribuent de mauvais » remèdes; aux moines, qui ne songent » qu'à manger, dormir & s'engraisser; » aux marchands, qui vendent à faux » poids & fausse mesure; aux médisans, y s'ils ne censurent pas les autres dans » le dessein de les corriger; aux buveurs, so qui se couchent ivres & sont la fable

» des spectateurs; aux gourmands, qui » font leur dieu de leur ventre; aux » voleurs, aux adultères, aux usuriers; » aux officiers des monnoies, qui altè-» rent les espèces; aux laboureurs, qui » refusent de reconnoître ceux dont ils » tiennent leurs terres, & qui s'en appro-» prient des portions; aux gens de jour-» née, qui se louent pour travailler & » ne font rien; à ceux qui lèvent des » tailles exorbitantes sur leurs sujets & » vassaux. «

Il est fàcile, dans la satire des mœurs, d'attaquer tous les états, parce que la vertu & la probité sont rares par-tout; il est facile de se livrer à la misantrhopie, quand on ne juge des hommes que par les vices dominans. Mais la nature conserve toujours ses droits; toujours même il y eut du bien mêlé avec le mal. Que les moralistes tonnent donc contre les désordres, & forcent les vicieux à rougir; sans porter atteinte aux

précieux sentimens d'humanité, si nécessaires dans la vie sociale. L'art de vivre avec les hommes, malgré leurs vices & leurs défauts, auxquels on participe plus ou moins, est préférable, sans doute, à la triste satisfaction de ne les considérer que sous un aspect haisfable. Autant il importe de les connoître, & de se tenir sur ses gardes, pour n'être pas dupe de la fourberie, ou victime de la méchanceté; autant est-il nécessaire de leur accorder une indulgence, dont on a soi-même besoin, de confondre les vicieux par l'exemple, encore plutôt que par des invectives; enfin, d'être sociable avec prudence, honnête avec bonté, & fage avec modération.

C'étoit beaucoup que Pierre Cardinal, ménageant si peu & le clergé & la noblesse, n'essuyât pas de ces persécutions qui exposoient aux plus grands malheurs, Il eut cependant ses ennemis

& ses chagrins. On tâcha de le décrier; & vraisemblablement de le perdre. La fable suivante sut, sans doute, composée à ce sujet.

» Il y eut un jour je ne sais quelle » ville, fur laquelle tomba une pluie qui n rendit fous tous ceux qui en furent » mouillés. Et tous le furent, à l'excep-» tion d'un seul qui dormoit dans sa » maison. A son réveil, la pluie étoit » cessée. Il sortit, alla chez ses concio toyens, les trouva faisant toutes sortes » d'extravagances. L'un étoit habillé; » l'autre nu ; l'un crachoit en l'air, » l'autre jetoit des pierres ; l'un déchiroit ses habits, l'autre étoit paré » comme un roi, & se regardoit comme » tel. Celui qui étoit dans son bon sens, » fut étonné de voir qu'ils avoient tous » perdu la raison. Il chercha de tous » côtés un seul homme qui l'eût en-» core, & chercha en vain. Autant il » fut étonné de leur folie, autant le m furent-ils

» furent-ils de voir un maintien raison-» nable. Ils ne doutèrent pas qu'il n'eût » perdu l'esprit, parce qu'ils ne lui » voyoient rien faire de ce qu'ils fai-» soient. Ce fut donc à qui lui donne-» roit le plus de coups. On le pousse, » on le tiraille, on le secoue, on l'acca-» ble. Tantôt culbuté, tantôt relevé, il » fe fauve en courant chez lui . cou-» vert de boue & demi-mort; bien » heureux encore de s'être tiré de leurs » mains à si bon marché. Cette fable est » l'image du monde & de ceux qui le » composent. Le monde est la ville rem-» plie d'un peuple furieux : la convoi-» tise est la pluie dont on est inondé: » il s'y est joint un orgueil & une mé-» chanceté qui ont enveloppé tous les » hommes: si quelqu'un en a été pré-» servé par l'assistance de Dieu, on le » regarde comme un fou, on le tour-» mente, on le perfécute, parce qu'il » ne pense pas comme les autres. « M ·

Tome III.

Dans les sirventes de Pierre Cardinal, nous remarquons des traits curieux sur la guerre des Albigeois.

Il peint la triste situation des moines de Saint-Gilles, dont on avoit saccagé le monastère après la déroute de Mausfac. » Au lieu d'aller en procession, ils » seront donc obligés désormais d'aller » armés & serrant les rangs; & de son-» ner la trompette guerrière, au lieu de » chanter au lutrin! au lieu du manteau » & de la robe noire, il faudra qu'ils » prennent des cuirasses! au lieu de dire. » des épitres, ils jetteront des pierres à » revers! au lieu de pseautier, ils auront » des piques & des massues! Ce sera le » tems où il n'y aura plus de règle dans » le monde; où les clercs iront aux tournois, les femmes feront le fermon; & m où l'on n'aura pas de quoi vivre, si " l'on est honnête homme. «

Il dit ailleurs: » Comte de Toulouse, » duc de Narbonne, marquis de Pro: DES TROUBADOURS. 267

Sovence, votre courage fait honneur

au monde. Tout le pays depuis la mer

de Narbonne jusqu'à Valence est plein

de méchans & de persides; mais vous

les méprisez autant que ces ivrognes

» de François, qui ne vous font pas » plus de peur que la perdrik à l'au-

n tour. «

Soit confiance en la valeur du comte, ou en la justice de sa cause, il n'hésite point à lui prédire la victoire sur le redoutable Montsort, soutenu par la France & par le clergé. Prédiction que les saits démentirent cruellement.

L'archevêque de Narbonne, & le roi (de France) ne sont point assez habiles pour faire un homme d'honmeur d'un méchant homme. Ils peuvent bien lui donner de l'or, de l'arpent & des habits; mais de la bonté, sil n'y a que Dieu qui en donne....

Savez-vous quel sera son partage dans toute cette guerre? Les cris, l'essroi.

» le spectacle terrible qu'il aura vu, les » pertes & les maux qu'il aura sousserts : » ce sera, je l'assure, l'équipage avec » lequel il retournera du tournoi. « (Montsort périt, il est vrai, dans une action; mais ce ne sut qu'après avoir joui des dépouilles sanglantes du comte de Toulouse.)

Rien ne paroît plus singulier dans le recueil de Pierre Cardinal, qu'un sirvente sait pour être présenté à Dieu au jour du jugement, en cas qu'il veuille le damner. C'est un plaidoyer qu'il se propose de débiter, au grand étonnement du paradis, pour obtenir miséricorde, eu égard aux invectives qu'il a faites toute sa vie contre les méchans. Il dira donc à Dieu, que Dieu a grand tort de perdre ce qu'il peut gagner, & de ne pas remplir son paradis autant qu'il le pourroit; à S. Pierre, qui en est le portier, que la porte d'une cour doit être ouverte à tout le monde; que lui-

même a tort de ne pas dépouiller autant qu'il peut le diable son ennemi : d'autant plus qu'il est le maître de se donner l'absolution d'un tel vol, dont tout le monde seroit content. » Ensin, je serois » à Dieu, ajoute-til, une proposition » fort honnête : Renvoyez moi au lieu » d'où vous m'avez tiré. Vous me damnez » pour des péchés que je n'eusse pas commis » si je n'avois pas été au monde; & pour » un plaisir que je me suis donné, vous me » faites souffrir mille maux. « En sinissant, il prie la sainte Vierge d'obtenir qu'il ne soit pas obligé d'en venir là avec son sils.

Cette prière ne permet pas de soupçonner que le troubadour sût un incrédule, quoique ses idées ressemblent sort à celles des déistes modernes. Peut-être s'imaginoit-il que de pareilles raisons pouvoient séchir la justice divine; comme une infinité de dévots simples ont cru la sléchir, ou par de vaines sormu-

M iij

les, ou par des pratiques extravagantes. En fait de religion, pour peu que l'imagination franchisse les bornes de la vérité, on raisonne, on parle, on agit souvent de très-bonne soi, d'une manière propre à exciter ou les soupçons ou le ridicule.

Nostradamus, rarement d'accord avec nos manuscrits qu'il n'a point connus, l'est moins que jamais sur le compte de Pierre Cardinal. Il le fait naître de parens pauvres, dans un château nommé 'Argense près de Beaucaire. (C'est une contrée, & non un château, qui portoit alors ce nom, comme aujourd'hui.) Il rapporte que le troubadour vint habiter Tarascon, où il eut une pension sur les deniers municipaux, pour enseigner les lettres aux jeunes gens; que le prince Robert, fils de Charles II roi de Sicile & comte de Provence, exempta pour dix ans la ville de tailles, à condition de le maintenir dans cet emploi; qu'en 1302 Charles II le choisit pour accompagner sa fille Béatrix, religieuse à Aix, qu'il faisoit venir à Naples, & qu'il maria ensuite au marquis d'Este; ensin que Pierre Cardinal mourut à Naples en 1306. Tous ces détails paroissent faux, d'autant plus que, dans les pièces nombreuses de notre poëte, on ne trouve pas un mot qui les consirme. Seulement il doit être mort à-peu-près dans le tems indiqué par Nostradamus; puisque l'historien provençal assure qu'il vécut environ cent ans.



M iv



#### CXXX.

#### GUILLAUME BOYER DE NICE.

Nous ne trouvons que dans Nostradamus la vie de ce troubadour. Guil-LAUME BOYER, selon lui, naquit dans la ville de Nice, autrefois nommée Cap de Proenza. Amoureux d'une jeune. demoiselle, de la maison de Berre, il composa pour elle beaucoup de chanfons; & il fit fon horoscope, qui eut de la célébrité. L'historien le suppose grand mathématicien: apparemment cet horofcope étoit le fruit de sa science en astrologie. Il fut attaché au service du roi de Sicile Charles II, comte de Provence, & après la mort de Charles, à celui de Robert son fils. L'un & l'autre l'établirent podesta de Nice. Quoique ce fût une atteinte aux privilèges des citoyens,

ils le reçurent en cette qualité sans aucune peine, tant ils l'estimoient; & même ils le confirmèrent d'année en année dans la charge de podesta. Il dédia plusieurs poésses au roi Robert, & à son sils Charles duc de Calabre. Il adressa la chanson suivante à Marie de France, épouse du dernier:

» Il est bien juste que je chante d'a» mour, puisque j'ai passé une grande
» partie de ma vie à lui complaire, à le
» servir jour & nuit, sans en avoir tiré
» le moindre avantage. Amour, hélas!
» se fait craindre: il blesse continuelle» ment mon cœur de sa stèche dorée,
» avec son arc qu'à peine il peut tendre,
» parce qu'il n'est qu'un jeune ensant. «

Robert avoit chargé Boyer de réduire les rebelles de Vintimille. Mais cette commission étant pénible & odieuse, il s'en sit décharger par le conseil d'un troubadour de ses amis, & continua de chanter l'amour & son prince. Sa répu-

tation fut telle, que plusieurs poëtes s'étudièrent à l'imiter, & quelques-uns empruntèrent son nom pour donner de

la vogue à leurs ouvrages.

Dans un savant Traité d'histoire naturelle, il donna beaucoup d'éclaircisse; ment sur la nature des métaux; sur les sontaines de Vaucluse, de Sorp, de Moustier; sur les treize sources du Val, sur d'autres sontaines salées & minérales; sur les bains d'Aix & de Digne; sur les simples qui naissent dans les montagnes de Provence; sur le vermillon dont on sait Vécarlate; sur la manne, l'agaric, la poix, &c. Il dédia ce Traité au roi Robert. Il parvint à une grande vieillesse, & mourut vers l'an 1355.

Pour apprécier le récit & le jugement de Nostradamus, presque toujours suspects, nous aurions besoin de preuves qui n'existent point. Les ouvrages de

Boyer sont perdus.

#### CXXXI

#### THIBAUT DE BLINON.

C E troubadour ne nous est connur que par deux pièces françoises inintelligibles, qui ne méritent point notre attention, & par cette pastourelle plus remarquable.

D'autre jour, me promenant le long;
d'un bois, je trouvai en mon chemins
un berger plein de tristesse: il chantoit, & sa chanson disoit: Amour, je
me plains des médisans; car le chagrin
qu'ils causent à ma mie, me tourmente
plus que mon propre chagrin.

» Berger, lui dis-je, les médifans mes sont à moi bien de l'honneur, en répése tant sans cesse que je jouis de telle amour, dont ma gloire s'accroît perpetuellement. C'est tout le bien que je se tire de cer amour; mais ce qu'ils craiement. M' vi

» gnent tant seroit bientôt vérité, s'il ne » tenoit qu'à moi. «

» Seigneur, répondit le berger, si » vous vous plaisez tant aux faux bruits » que répand leur jalousie, vous n'ai-» mez guère: car leur méchanceté a » désuni plus d'une fois les amans. Ces » traîtres me sont perdre ma mie. C'est » erreur & double solie de se sier à » eux. «

» Berger, lui dis-je, je ne suis pas » comme vous. Je voudrois que celle » que j'aime sût de tems en tems battue » par son mari. Cette rigueur me la » livreroit infailliblement. Les semmes » s'indisposent toujours contre les ja-» loux. Autant la courtoisse les gagne, » autant la dureté les révolte. «

Le troubadour ne devoit il pas rougir de se peindre si brutal à côté d'un berger si galant?

#### CXXXIL

# RAIMOND VIDAL DE BÉSAUDUN.

A UCUN auteur n'a fait mention de ce troubadour, digne cependant d'être connu. Il fut peut-être fils du fameux Pierre Vidal, qui paroît avoir résidé à Besaudun, petite ville de Provence. Nous avons de lui deux nouvelles ou contes, dont le sujet & le style sont interessans, quoique en matière de galanterie. Ces pièces pèchent par un excès de longueur. Les voici un peu élaguées.

#### PREMIERE NOUVELLE.

Au tems heureux où règnoit l'amour sincère, il y avoit en Limousin un courtois chevalier, dont je ne dirai pas le nom, car je l'ignore. Ce n'étoit ni un comte, ni un roi, mais

feulement le seigneur d'un petit château. Dans le même rems, vivoit en Limousin une dame aussi distinguée par ses sentimens que par sa naissance; semme d'un très-noble & très puissant seigneur. Le brave chevalier en étant devenu amoureux, elle, frappée de son mérite, ne regarda point s'il étoit riche ou non, & le prir dès le premier jour à son service.

La naissance & l'état du chevalier n'avoient aucune proportion avec la beauté qu'il aimoit. Il ne se tint donc point à l'écart, comme un moine qui ne songe qu'à sa vie & à son vêtement : il sit au contraire ses efforts pour réparer ce désaut; il tâcha de se rendre digne d'elle par mille exploits de guerre, au service de ses voisins. La dame, asin d'en imposer aux esprits mal saits qui cherchent toujours à médire, lui accorda toute sorte de présérences, ne voulant pas être soup-

connée d'avoir quelque autre amant, moins capable de lui faire honneur: car il est presque impossible qu'on n'en donne quelqu'un à une belle dame. Elle se mit à couvert de la médisance, en permettant, l'espace de sept années, à ce gentil chevalier de lui demander tout ce qu'il vouloit, en recevant même de sa main anneaux & manches, qu'elle portoit pour l'amour de lui. (C'étoient des livrées de l'amour.)

Un jour le chevalier s'assir auprès d'elle, & eut la témérité de lui saire telle demande dont sa vertu se trouvablessée. » Vous êtes indigne, lui répondit-elle, de l'amour honnêté dont je » vous ai donné des preuves. Pour vous, » j'ai resusé une soule de grands sei- » gneurs: devrois-je m'attendre à votre » ingratitude? Pussque vous avez la har- » diesse de demander que je passe la nuit » avec vous, allez chercher ailleurs des premmes qui satisfassent à de pareils.

» désirs. N'espérez jamais aucune part dans mes bonnes graces, ni d'obtenir votre pardon. « La dame se leva, comme pour aller faire les honneurs de sa maison à d'autres chevaliers, laissant le téméraire amant dans la plus profonde douleur, d'avoir, par un instant d'imprudence, perdu le fruit de sept années de service.

Dans la salle où cette triste scène se passa, il y avoit une courtoise demoisselle, nièce du seigneur à qui appartenoit le château, jolie, bien saite, & n'ayant pas quinze ans. Elle s'aperçut de la brouillerie des deux amans, à la précipitation avec laquelle s'étoit retirée la dame, & à la contenance du chevalier. Elle s'approcha de lui comme pour saire conversation; & celui-ci, en homme bien appris, lui sit une belle place, ainsi qu'il convenoit à une demoiselle de haut parage. L'entretien commença par des propos vagues, qu'elle mit en

avant pour venir au point qu'elle souhaitoit. Elle fit si bien que le chevalier lui dit: » Mademoiselle, je n'ai de vous » aucune défiance, tant vous me pa-» roissez bien née. Je sais que votre » pénétration naturelle équivaut à beau-» coup d'expérience. Je vous dirai, mais so fous un secret inviolable, ce qui vient » de m'arriver avec votre dame. J'a-» voue que je n'étois point d'une con-» dition fortable; mais amour, qui me » força de l'aimer, m'a forcé aussi de » lui déclarer mes sentimens, dont je lui » ai donné des preuves non équivoques » pendant sept ans de service. Au mo-» ment que je me flattois de recueillir » les fruits de ma persévérance, il m'est » arrivé de lui déplaire, elle m'a donné » mon congé. «

La demoiselle lui témoigne sa surprise, de ce qu'il dément par de tels discours la noblesse & l'élévation qu'il paroît avoir dans l'ame. » Quoi! parce

» que votre maîtresse ne vous a point accepté au premier mot, vous croyez » qu'elle ne veut point de vous? c'est » vous décourager bien promtement. « Elle lui promet ses services, en l'avertissant qu'elle ne pourra lui en rendre aucun avant midi ou l'heure de nones mais, continue la demoiselle, ne lais-» sez pas de vous lever de grand matin, » pour faire de nouvelles tentatives, comme tout amant doit faire fans per-» dre courage. Votre heure n'étoit point encore venue; vous en trouverez » peut-être une autre plus propice. Pre-» nez donc votre mal en patience, & » ne perdez pas en une soirée le mérite » d'une perfévérance si longue. «

Ainsi la demoiselle, que Dieu bénisse, le sit rester jusqu'à la nuit. Ayant bien retenu sa leçon, il ne manqua point, quand l'heure du coucher sur venue, d'aborder sa maîtresse & d'entrer en conversation avec elle. Mais la dame,

au lieu de lui répondre, leva la main, & lui porta un tel coup sur la mâchoire, que le sang en sortit. » Vas t'en, lui » dit-elle, maudit sou que tu es. Tais- » toi. Comment oses-tu me parler en- » core de ce que je t'avois désendu? « La demoiselle ne sut que dire, & demeura consondue de cette incartade.

Les choses en restèrent là jusqu'au matin. Quand tout le monde sut levé, le chevalier revint encore s'asseoir auprès de sa maîtresse. Comme il recommençoit à lui tenir les mêmes propos, elle lui désendit de jamais ouvrir la bouche sur pareille matière. Il voulut répliquer: elle lui désendit de se présenter jamais devant elle.

Dans l'affliction où cette aventure avoit mis la demoiselle & le chevalier, ils eurent plus d'une chose à se dire, quand ils se retrouvèrent depuis ensemble. Le chevalier dit qu'il étoit résolu de se bannir pour toujours d'auprès de

fa dame. » Vous n'en ferez rien, lui » répondit la demoiselle; je suis bien » fâchée du désastre de vos amours: » mais il ne faut pas se rebuter; puisque, » outre l'honneur de bien servir l'amour, » un bon servireur ne reste jamais sans » dame qui le récompense à la fin. Si » ce n'est l'une, ce sera l'autre. « Ainsi elle tâchoit par cette sorte d'espérance de l'attirer à son service.

S'apercevant de sa bonne volonté, le chevalier s'enhardit à la supplier humblement de l'agréer pour son serviteur; lui jura qu'il vouloit l'être toute sa vie, & qu'il n'oublieroit jamais dans quelles circonstances elle avoit daigné l'accueillir. Ils s'unirent donc d'une amitié mutuelle. La demoiselle promit de lui donner un baiser dans un an, lorsqu'elle servit mariée; & ils s'engagèrent à porter, en attendant, manches & anneaux l'un de l'autre. Cet engagement fortuné sut bien tôt suivi de nouveaux exploits, que sit

DES TROUBADOURS. 285 le chevalier pour se rendre encore plus digne de la demoiselle.

Au bout d'un an, bien m'en souvient, elle épousa un des plus hauts barons de la contrée. Et si jamais on vit une bonne dame, ce sut elle, de l'aveu de tous ses voisins; car elle valut encore plus, dame, que demoiselle. Alors le chevalier entra à son service. S'il y eut au commencement quelque débat, ce sut à qui seroit le plus courtois.

Cependant la dame qui avoit rebuté ce vertueux chevalier, changea de sentimens, frappée des éloges qu'on en fai-soit, & lui manda de la venir trouver. Il étoit trop bien appris pour ne pas s'y rendre. Il obéit, mais sans témoigner un empressement trop vis. La dame lui reproche d'abord son retardement, pour entrer en explication. Comme il se justifioit de sa longue absence par le cruel congé qu'il avoit reçu: » Vous avez » pris trop à la lettre, lui dit-elle, ce

» que je ne vous disois que pour éprouse ver votre amour. « Il insiste sur ses longs services, qui méritoient du moins qu'on le retînt par quelques douces paroles. Il ajoute , que le désespoir l'a réduit à aimer une autre dame, dont il ne se séparera jamais; qu'elle peut, de son côté, s'adresser à quelque autre amant, qui ne la connoisse pas aussi bien qu'il fait. Tous les reproches qu'il essuya n'ébranlèrent point sa résolution, de demeurer attaché à sa nouvelle maîtresse.

Furieuse de se voir ainsi abandonnée, la dame fait venir celle qui lui a débauché son chevalier. Elle dissimule d'abord son chagrin, & la caresse plus que de coutume. Ma chere amie, lui dit-elle, je sens naître dans mon ame, en vous voyant, une joie qui dissipe toutes mes peines passées. Je m'applaudis de vous avoir élevée; car il n'est pas pospible que le cœur ne réponde à votre

DES TROUBADOURS. 287 scharmante physionomie. Si j'en crois » pourtant certains rapports, vous me » faites le plus sensible outrage. « Làdessus elle entre en matière; elle se plaint du préjudice fait à sa gloire, n'y ayant pas de plus sûr moyen pour une dame d'acquérir de la considération & de l'honneur, que d'avoir un brave chevalier qui la proclame dans le monde. » J'avois su pendant sept ans, par des » ménagemens adroits, concilier l'inté-» rêt de ma vertu avec l'amour de ce » chevalier. Mais vous, à la première » prière qu'il vous a faite, vous l'avez » pris; & en le prenant, vous vous êtes » perdue. Jamais demoiselle sans mari » ne commit un crime aussi atroce, que » de corrompre un si loyal amant. Ou-» tre la douleur où vous me plongez, » vous jetez des nuages sur ma réputa-» tion qui fut toujours sans tache : car on ne sait pas mes raisons. «

Celle à qui ce discours s'adressoir en

étoit troublée, & ne sut long-tems que répondre. S'étant rassurée enfin, après avoir témoigné à la dame sa reconnoissance, pour l'éducation qu'elle avoit reçue d'elle, elle fit librement son apologie. » Rappelez-vous les services assi-» dus du chevalier pendant sept ans : il » vous donnoit des gants, des cordons, » des anneaux, & autres bonnes choses » que vous acceptiez; & vous l'avez » laissé sans récompense. Or après un si » long terme, & même seulement après » deux ans, une dame ne peut sans mauvaile foi se dispenser de faire plai-» sir à son chevalier. Permettez-moi de » vous dire, que votre conduite à son » égard mérite le fort dont vous vous » plaignez. Vous ne devez donc pas en » rejeter sur moi la faute. Ce que j'en ai » fait a été pour votre avantage, afin p que, dans son désespoir, il n'allat pas » se répandre contre vous en plaintes & en invectives. J'avoue que je n'étois » point

- point fâchée en même tems de l'hon-
- » neur qui me reviendroit, en m'atta-
- » chant un si digne chevalier. Ainsi n'es-
- » pérez pas que je lui donne jamais de
- » congé; mais si vous le voulez, & s'il
- » veut de vous, vous pouvez le repren-
- » dre. a.

La dame insiste sur la restitution de son amant. Sa rivale soutient que par les lois de l'amour, elle n'y est point obligée. Après leurs débats, elles conviennent de s'en rapporter au jugement de Hugues de Mataplana, brave & judicieux baron de la Catalogne. (Voyez son article.)

On étoit au retour des fleurs & de la verdure. Ce seigneur étoit paisiblement dans sa maison, entouré d'un grand nombre de barons riches & nobles, à qui il procuroit toute sorte d'amusemens. Il alloit & venoit dans la salle, faisant de son mieux ses honneurs. La bonne chère n'y étoit pas épargnée. On ne Tome III.

voyoit que jeux de tables & d'échecs fur des tapis verts, rouges, violets & bleus; & tout autour, des dames remplies de douceur.

J'étois présent à l'arrivée du gentil petit jongleur, qui bien paré, & d'un air décent, aborda le seigneur Hugues en lui chantant beaucoup de jolies chansons, dont tout le monde fut très-satisfait. Ensuire chacun étant retourné aux amusemens qu'on avoit interrompus pour l'entendre, le jongleur adressa la parole au feigneur Hugues. » Daignez. » lui dit-il, écouter les nouvelles que je » viens vous apporter. Votre réputation » s'est tellement étendue dans notre pays. » que deux dames, dont je ne dirai pas » le nom, m'ont envoyé vers vous, & » vous ont pris pour juge de leur diffé-» rend. « Le jongleur déduisit exactement le fait, & le pria instamment de prononcer.

Hugues de Mataplana, qui ne voulut

DES TROUBADOURS. 291 jamais tomber en faute, ni induire personne en erreur, resta quelque tems penfif; non qu'il manquât de pénétration, mais parce qu'il convient à des seigneurs d'avoir un maintien sage & mesuré. Puis s'étant décidé: » J'ai re-» gret, dit-il, de ne pas voir ces deux » dames, par la bonne opinion que j'en » ai conçue. Vous demeurerez ici jus-» qu'à demain matin; & quand j'aurai » bien pelé tout ce que vous m'aven » rapporté, je dirai ce que j'en pense, » & vous expédierai aussitôt. « De vous dire toutes les caresses qu'on fit au jongleur, tous les divertissemens qu'on lui procura pendant la nuit; si je vous le promettois, je chercherois à vous tromper. Enfin, lorsque le matin sut venu, qu'on eut entendu la messe, & qu'il sit grand jour, le seigneur Hugues se rendit dans une prairie, telle que la simple nature la donne dans un beau printems. Il n'y avoit d'autres siéges que l'herbe

verte; personne ne l'accompagnoit que le jongleur & moi, qui nous assîmes auprès de lui.

Avec fon air affable & courtois, le feigneur Hugues dit au jongleur: » Ami » vous êtes venu ici pour le message » dont on vous a chargé. Mais je suis » bien embarrassé pour prononcer sur » cette matière; car je ne le puis sans » mécontenter une des parties. Cepenant, comme il convient à un hon-# hête homme de ne pas laisser pareilles » affaires indécises, & de ne pas souffrir p les fautes sans les corriger; je veux vous rendre la réponse qu'on deman-» de. Vous dites donc qu'un brave, r franc & parfair chevalier, voulant fe » distinguer, aima une grande & noble » dame, qui agréa ses services en consi-» dération du mérite qu'elle connut en ilui; mais que l'amant, ayant voulu » demander la récompense de tout ça p qu'il avoit fait, essuya des resus trèce

» désobligeans. Vous ajoutez que la demoiselle l'ayant accueilli, il ne voulut » pas se rendre aux instances que la » dame lui fit ensuite pour le ramener » à ses premières amours: sur quoi celle-» ci le traite de perfide & de volage; & » accuse de la plus noire ingratitude la » nouvelle amie, pour lui avoir enlevé • fon amant, à elle qui l'avoit élevée & » lui avoit fait tant d'amitiés. « Il discute les moyens des parties adverses; condamne cette maxime, Qu'un loyal amant. ne doit suivre que sa volonté; & dit, que les amans, en se livrant à l'impétuosité de leurs désirs, perdent en un jour le mérite de plusieurs années. » C'est le » cas, ajoute-t-il, où est tombé le che-» valier. Je sais que beaucoup de gens » condamneront l'épreuve indiscrète que » la première dame a voulu faire de » son amant; ils diront qu'elle a poussé » les choses trop loin. Elle a eu vraiment quelque tort. Mais la faute n'est Nij

» ni irrémissible ni irréparable. J'ordon-» ne donc que le chevalier pardonnera » fincérement à la dame qui l'avoit » offensé, puisqu'elle s'en repent & veut » hui en faire réparation; d'autant plus » qu'elle n'en a point aimé d'autre que » lui. A l'égard de celle qui le reçut si » honnêtement .. sa conduite dans la cir-» constance ne fut point condamnable: » mais elle se rendroit coupable en con-» tinuant; car c'est un grand crime à » une dame d'enlever l'amant d'une au-» tre. Je prie donc, je conseille & j'or-» donne à celle là de délier sur l'heure » le chevalier des engagemens pris avec » elle. Et s'il differe tant soit peu de retourner à ses premiers engagemens, » je dis qu'elle doit le congédier; puis-» que, montrant par-là qu'il est sans merci, il montre qu'il ne vaut rien en manur. Autrement j'aurois fort mau-» vaise opinion d'elle; dès qu'elle vouse droit porter son ami à manquer d'une

» façon si indigne à une dame, qui veut

» lui faire satisfaction. «

Ainsi prononça Hugues de Mataplana. » J'ai oui dire que le jugement sut » mis à exécution, sans opposition d'au-» cune des parties: d'où il est arrivé que » bien des amans ont été plus patiens

» dans leurs amours. «

Ce conte exprime en traits naïs l'importance qu'on attachoit aux affaires de galanterie, & la gravité avec laquelle on les discutoit comme des affaires de droit public. Il paroît étrange que la proposition criminelle du chevalier à sa première dame soit si légérement oubliée, pour ne pas dire approuvée. Car ensin le code sublime d'amour ne permettoit pas même un désir impur; & les vœux de l'amant devoient toujours se borner au cœur incorruptible de sa maîtresse.

La narration est entremêlée de citations bien choisies de divers trouba-

Niv

296 HIST. LITTERAIRE dours, parmi lesquels Raimond Vidal se trouve lui-même.

#### SECONDE NOUVELLE.

#### LE JALOUX CHÂTIÉ.

» Je veux vous conter une nouvelle » que j'ai oui dire à un jongleur dans la » cour du plus sage roi qui ait été, sa-» voir d'Alphonse roi de Castille; chez » qui règnoient la bonne chère, la ma-» gnificence, la loyauté, la valeur, l'a-» dresse, le maniement des armes & des » chevaux, &c. Un jour il tenoit assem-» blée nombreuse de chevaliers & de » jongleurs. Lorsque sa cour en sut tou-» te remplie, arriva la reine Eléonore, ayant le visage couvert d'un voile, » & le corps enveloppé d'un manteau » qui la serroit étroitement. (Alphonfe IX, mort en 1214, avoit pour femme Eléonore d'Angleterre fille de Henri II.) » Ce manteau étoit bordé d'ar-

gent, & avoit pour blason un lion d'or.

Elle s'inclina devant le roi, & alla
s'affeoir à quelque distance de lui. En
ce moment, un jongleur s'approcha
fans bruit du débonnaire monarque.
Roi empereur de la valeur, lui dit-il,
je suis venu pour vous supplier de me
donner audience. Le roi désendit, sous
peine d'encourir sa disgrace, d'interrompre le récit que le jongleur avoit à
faire. Le jongleur venoit de son pays
conter une aventure, arrivée à un baron d'Aragon qui n'étoit point inconnu au prince: c'étoit Alphonse de Balbastre.

» Voici, dit-il, de malheur où l'a pré-» cipité sa jalousie. Il avoit une belle & » aimable semme, irréprochable dans sa » conduite, & qui ne voulut jamais prê-» ter l'oreille aux discours des hommes » de sa contrée, si ce n'est d'un seul, » dont on murmuroit, qui étoit de sa » maison; & tenoit un fies de son mars.

» Ce gentilhomme étoit si éperdûment ma amoureux de la dame Alvira, femme » d'Alphonse de Balbastre, qu'il ne pou-» voit s'empêcher quelquefois de la fol-» liciter d'amour. Elle en étoit bien fâchée : mais encore aimoit-elle mieux » l'écouter, que d'en porter plaintes à » fon mari, & de l'exposer à quelque » inconvénient : car le chevalier étoit homme de mérite, n'ayant pas son pa-» reil dans l'Aragon pour la valeur & » l'habileté dans les armes; & le mari " l'estimoit fort. C'étoit Bascol de Cotenda, a dit le roi en l'interrompant. - Oui, » répondit le jongleur. Mais écoutez » comme il fut récompensé de la belle Alvira.

» Tous les autres chevaliers avertif-» fant le mari de la trahison de Bascol, » assez hardi pour prier d'amour la sem-» me de son seigneur, d'où arriveroit » insailliblement un plus grand mal, qui » seroit de le faire cocu; il leur répondit,

» qu'ils n'en parloient que par envie, à » cause que Bascol valoit mieux qu'eux » tous; que peu s'en falloit qu'il ne les » fît pendre ou brûler; mais que le premier qui oseroit ouvrir la bouche sur » le compte de la dame Alvira, il le » feroit pendre par son cou sans rémis-» fion. Menacez tant qu'il vous plaira, » dit l'un d'eux; mais pour vous assurer » si Bascol aime votre femme ou non, » faites semblant que vous voulez aller » au secours du roi de Léon dans une » guerre qu'il a : si vous déterminez le » galant à vous suivre, je vous livre » dès-à-présent ma personne, pour en ordonner tout ce que vous jugerez à » propos. — Je l'accepte, répondit Bal-» bastre. Et tout de suite un des assistans » alla trouver Bascol, pour l'inviter à » suivre son seigneur à la guerre. - Très-· volontiers, dit-il, je suis tout prêt-»Le messager vint aussitôt rendre sa réponse, en assurant Balbastre qu'il ne

» tiendroit point sa parole. Celui - ci; » persuadé du contraire, & fort content, » résolut de l'aller voir.

. Le malheureux amant étoit dans » une grande perplexité. Refusera-t-il » pour la première fois de suivre son » seigneur, à qui jamais il n'avoit man-» qué au besoin? c'est s'exposer à per-» dre la vie; car on verra bien le motif n de son refus. D'un autre côté, abano donnera-t-il la femme qu'il aime fi » tendrement? il ne peut s'y résoudre. » Après y avoir bien pensé, il prend le » parti de feindre une maladie, & de » dire que son médecin lui a ordonné » une saignée. Il se fait bander le bras » & la tête. Lorsque Alphonse de Bal-» bastre vint frapper à la porte avec » grand bruit , & qu'on l'eut fait entrer, » il s'excusa de l'impossibilité où le mettoit sa maladie de suivre son sei-» gneur à la guerre. Je vous recom-» mande à Dieu, lui dit Alphonse en le

» quittant. — Et vous, je vous recom-» mande à la fainte Vierge, répondit » Bascol.

» Le lendemain matin, le seigneur » part bien sâché; il va dans un autre » château; & attend la nuit pour retour-» ner sur ses pas, résolu de se venger s'il » en trouve sujet.

» Enfin la nuit venue, il approche à petit bruit de son château; & laissant of on cheval à la garde du palesrenier, oil frappe doucement de la main à la porte de sa semme. Aussitôt elle sait lever sa demoiselle pour voir ce que océtoit. Je n'attends personne, dit-elle; mais il me semble que c'est mon mari qui vient pour surprendre Bascol. On frappe à coups redoublés. Elle crie qu'elle ira ouvrir elle-même, si sa demoiselle n'y va au plus vîte. La demoiselle ayant ensin ouvert, le mari, introduit dans sa chambre, sait semblant d'être l'amant; se plaint de la

» lenteur à ouvrir; se jette à genoux; » fait valoir la hardiesse qu'il a eue de » ne pas suivre son seigneur, & l'amour » violent qui l'a retenu & dont il espère » la récompense.

» A tous ces propos, la dame recon-» noissant bien son mari (comment se flattoit-il qu'elle ne le reconnoîtroit pas?) » se jette hors du lit, criant à la » trahison. Elle menace de le faire pen-» dre comme un infâme suborneur, qui » vient souiller la couche de son maître: » elle le prend à deux mains par les cheveux, & le tire de toute sa force. » Mais la force d'une femme est peu de » chose: elle se lasse bientôt de faire du » mal, & d'une grande massue donne de solibles coups. Après l'avoir affez inju-» rié & battu, elle fort de sa chambre sen tirant la porte; elle laisse son maris = enfermé, & l'homme du monde le plus = content; car la preuve non équivoque p qu'il venoit d'avoir de la fidélité de

is fa femme, lui faisoit oublier tous ses is maux.

» La dame, bien assurée de sa personne, va trouver le chevalier Bascol;
» & lui ayant conté de point en point
stoute l'histoire: Laissons, dit elle, le
souc dans le puits, jusqu'à ce qu'il fasse
sjour. (Allusion à la fable du bouc &
du renard.) Le tems sut mis à prosit,
somme entre deux amans qui se trousyent en toure liberté.

Dès que le jour parut, la dame alla
crier par-tout contre le perfide qui
l'avoit voulu féduire. Tout le peuple
en furie jure de la venger, de faire
mourir ce traître. On court aux armes; on arrive avec des torches & des
falots. Alphonse, effrayé des clameurs
& du tumulte, barricade les portes,
& du tumulte, barricade les portes,
vous croyez tenir; c'est moi votre seigneur. Mais rien ne les peut arrêter.
Ils brisent portes & serrures, renver-

» sent les barricades. Il sut obligé de se » sauver dans le bessroi, par une échelle » qu'il jeta dehors.

» Le peuple courut au lit, croyant y » trouver Bascol; & c'étoit à qui donneroit le plus de coups. Mais reconnoissant qu'il n'y étoit pas, ils surent 
bien fâchés. Ils visitèrent tous les coins 
de l'appartement pour le découvrir. 
L'échelle que le mari avoit jetée sit 
qu'à la fin la dame reconnut où il étois. 
Aussitôt de crier: Le voilà le traître, 
prenez l'échelle, montez là-haut, 
mettez le en pièces. — Hé quoi, s'écria Barbastre tout éperdu, quoi vous 
ne connoissez pas votre bon maître? 
c'est moi, sauvez-moi la vie.

» Ne pouvant plus le méconnoître, so lorsqu'elle le voit descendre, la dame so pousse un profond soupir, pleure, se désespère de sa méprise, lui en desonande pardon, & gémit sur le danger so auquel il s'est exposé par son impru-

dence. Ce n'est point vous, lui dit le mari consus, c'est moi qui dois demander pardon, après l'ossense que je vous ai faite de soupçonner une vertu si si pure. Non, jamais je ne croirai la médisance. Je vous en prie, vivons désormais comme deux cœurs que rien ne pourra diviser. La dame y consent, pourvu qu'il envoie un messager à Bascol, lui rendre compte de ce qui s'est passé. Encore exige t elle qu'il aille en personne lui faire réparation.

» Le mari, trop heureux d'en être 
» quitte pour cela, suit de près son 
» messager, se rend chez Bascol, & 
» s'approchant du lit, où il étoit bien 
» tranquille dans une grande obscurité; 
» car il avoit pris ses précautions: Hé 
» bien, comment vous va? lui dit Al» phonse. Le prétendu malade seint 
» d'être surpris d'un si prompt retour. 
» Alphonse, prenant prétexte de la ma-

» ladie d'un vassal dont il ne peut se » passer, dit qu'il n'ira point à la guerre » jusqu'à ce qu'il le voie en état de sui-» vre. Je guérirai, s'il plast à Dieu, & » je serai à vos ordres, répond le che-» valier. Alphonse s'en retourna chez » lui, fort content de connoître si évi-» demment la fausseté de tous ses soup-» çons.

» Je vous supplie donc, roi & reine, » en qui honneur & beauté résident, » ajouta le jongleur, de désendre dans » toute l'étendue de vos états à tous les » maris d'être jaloux; car les semmes » sont si habiles, qu'à leur gré la vérité » paroît mensonge, & le mensonge vé-» rité.

» Le roi dit: Jongleur, je trouve tes » nouvelles fort plaisantes & gentilles, & » tu en seras bien récompensé. Mais » pour te faire mieux voir combien el-» les m'ont plu, je veux qu'à jamais on » les appelle ici: Le jaloux châtié.

» Quand le roi eut fini de parler, il » n'y eut dans toute sa cour baron, » chevalier, damoiseau, demoiselle, ni » celui-ci, ni celle-là, qui ne parût en-» chanté de ces nouvelles, & qui, les » louant hautement, n'eût envie d'ap-» prendre par cœur le Jalous châtié. «

Si les troubadours & les jongleurs avoient eu souvent à débiter des contes semblables, il faudroit moins s'étonner de leur prodigieux succès dans les cours. On y étoit oisif, on y cherchoit les amusemens de l'esprit, comme ceux du corps; on n'y connoissoit presque aucun ouvrage de goût, puisque ceux de l'antiquité étoient peu connus, même de ce qu'on appeloit les savans: un joli conte devoit donc y plaire infiniment. Ce genre fut & sera toujours goûté, parce qu'il amuse': mais les difficultés en augmenteront toujours, parce que les plus grands modèles semblent l'avoir épuisé. C'est une idée d'autant plus heureuse de

l'appliquer à la morale, qu'en le rendant moins frivole, on peut y intéresser les esprits solides & les ames vertueuses. Bocace, imitateur des troubadours, imité par tant d'autres, ne cherchoit malheureusement qu'à plaire, & les applaudissemens du libertinage ne lui paroissoient pas indignes de sa plume.



# CXXXIII. HUGUES DE PENNA.

Hugues de Penna, né à Messac dans l'Agénois, étoit le fils d'un marchand. Une belle voix & le goût du chant le décidèrent au métier de jongleur. D'abord, il chantoit les chansons des autres; il en composa ensuite luimême. Il savoit sort bien les généalogies des grands seigneurs du pays: c'étoit un mérite dans les cours. Il eut la passion du jeu & des cabarets. Ensin, il se maria à l'Isle dans le comtat Venaissin. Nous n'avons de lui que trois chansons de galanterie, qui n'offrent rien de remarquable.

Quoiqu'il importe peu d'observer combien Nostradamus differe de nos manuscrits, au sujet de ce troubadour, dont il sait un gentilhomme de Moustiers

en Provence; nous indiquerons des particularités singulières qu'il rapporte. Selon lui, Hugues de Penna fut réduit par des malheurs, dans sa jeunesse, à une extrême pauvreté; mais ses talens le rendirent très-riche. Un astrologue lui prédit qu'il parviendroit à la fortune. En effet, Charles I, comte de Provence & roi de Sicile, le fit secrétaire du conseil de Provence, à la sollicitation de la reine Béatrix sa femme, & lui confia l'administration de ses affaires. Cette reine le regardoit comme le premier troubadour de son siècle. Elle lui fit l'honneur de le couronner poëte. Par reconnoissance il dit dans un quatrain:

- » Je veux célébrer en tant de lieux la
- némoire de tes perfections, qu'au récit
- » de tes hauts faits, s'élevera une admi-
- ration universelle. ∝

Nostradamus ajoute que Hugues de Penna épousa Mabille de Simiane, & mourut quelque tems après, en 1280.

#### CXXXIV.

#### PONS DE LA GARDA.

A ucun de ceux qui ont écrit sur la poésie provençale ne parle de ce troubadour. Ses pièces nous sont juger qu'il avoit fréquenté les dames de Toulouse & de Nîmes, & qu'il florissoit à la fin du douzième siècle. Il fait mention de la comtesse de Burlats vivante alors.

Nous ne parlerons point ici de onze chansons de galanterie, où il répete les fades lieux communs qu'on voit par tout. Un sirvente satirique est sa seule pièce remarquable.

Il y déclame contre la fausseté qui regne dans le monde. Il accuse les gens d'église de vendre des indulgences, de se livrer à l'injustice & au pillage, qu'ils désendent aux autres. Il censure l'iniquité des gens de justice, des gens de

tout métier qui mentent sans cesse en vendant & en achetant. Il les menace des jugemens de Dieu; & il croit que la fin du monde approche, à cause d'une pluie de sang qu'il a vue.

Depuis plusieurs siècles, on annonçoit ainsi la fin du monde, parce qu'on voyoit des calamités & des vices, & parce qu'on étoit superstitieusement crédule. Les pluies de sang, d'autres semblables prodiges, inconnus aujourd'hui, quoique nos mœurs méritent bien autant les punitions divines; en un mot, tout ce que l'on voyoit ou ce qu'on imaginoit d'extraordinaire, réveilloit ces fausses terreurs. La physique nous en garantit; & la raison, & encore plus la religion, nous avertissent que, si le Juge fuprême ne fait pas éclater ses jugemens. on ne peut y échapper dans une autre vie, où se manifesteront les secrets de la providence,

CXXXV.

### CXXXV.

### RAMBAUD.

Nous n'avons de ce troubadour que deux tensons, relatives aux idées de la chevalerie & aux mœurs du tems.

PREMIÈRE TENSON.

Rambaud propose à Perdigon & à Azémars, de choisir entre trois barons, dont l'un donne généreusement son bien; l'autre traite magnifiquement chez soi tous ceux qui s'y présentent; le dernier le borne à être brave jouteur de lances, fourni de belles armes.

Azémars, qualifié de monseigneur, & par conséquent chevalier, se déclare pour le dernier baron; Perdigon pour le premier; Rambaud pour l'autre. Azémars dit à Rambaud : » Celui que \* vous soutenez jette sa dépense au vent; \* & Perdigon a choisi en jongleur avide Tome III.

pqui ne respire que l'argent. « Perdigon reproche à monseigneur Azémars de présérer, par pure avarice, la bravoure à tout le reste. » Quant à Rambaud, il désend les cours plénières, » ou les personnes magnisques, dont » tous les soins se bornent à tenir une » grande table; mais si le marquis \* \* \* » avoit été de ce goût, Rambaud seroit » encore simple jongleur. « On ne peut guère douter qu'il ne s'agisse de Rambaud de Vaqueiras, enrichi & créé chevalier par le marquis de Montserrat. (Voyez son article.)

### SECONDE TENSON.

Deux chevaliers de mérite égal aiment deux dames également belles; l'un est amant heureux; l'autre aspire seulement à le devenir : Lequel des deux doit être plus amoureux & plus magnisique?

Albertet, à qui cette question est proposée, répond; L'un & l'autre doit être

libéral & magnifique, mais celui qui aspire doit mieux aimer & plus dépenser, pour êrre aimé de sa dame & l'obtenir. Rambaud soutient le contraire, parce que les véritables amans, loin de se relâcher à l'égard de leurs dames, augmentent d'amour & de magnificence à proportion des faveurs dont on les comble. L'espérance, réplique Albertet. excite l'émulation; au lieu qu'on a vu beaucoup d'amans qui, comme le dauphin d'Auvergne, diminuoient de l'ardeur de leur flamme, lorsque l'amour avoit été satisfait. Rambaud dit qu'il aura pour lui tous les honnêtes gens; & que l'opinion d'Albertet, si elle étoit fondée, détermineroit les dames à ne jamais rendre leurs amans heureux.



#### CXXXVI.

### GERVERI DE GIRONE.

I L n'est connu que par ses pièces, où l'on voit qu'il a vécu sous Jacques I & fous Pierre III, rois d'Aragon. Ses chansons galantes sont adressées, la plupart, à la vicomtesse de Cardone, dont il sut fans doute amoureux. Il parle de Jacques I, comme d'un prince qui, pour l'avancement de la foi, aime à porter la guerre dans les pays éloignés. C'est apparemment une allusion aux conquêtes de l'île de Majorque & du royaume de Valence, que ce roi fit sur les Maures: la politique y avoit certainement plus de part que le zèle de la foi. Les grandes qualités de Pierre III sont célébrées dans plusieurs pièces. Enfin l'auteur fait mention du comte de Rhodez, dont il a reçu un beau présent; & du marquis

de Canillac, dont il vante les jolies chanfons. Dans le même endroit, il reproche
aux seigneurs Catalans de ne savoir saire
ni de bonnes paroles ni de bonnes rimes: il ne leur accorde que le talent
de faire de bons dictiers, (sorte de difcours.) A en juger par ses ouvrages,
pleins de vers monosyllabes, & de rimes
extrêmement difficiles, ce qui les rend
fort obscurs, ses jugemens en matière de
goût ne pouvoient être de grand poids.

Nous avons de lui plusieurs pièces toutes morales. Voici quelques-unes de

fes maximes.

» Les sermens ne valent rien, où manque la loyauté; la poésse subtile, avec gens qui ne sont point capables de l'entendre; les menaces & la vigilance des sots maris, avec les semmes qui veulent se conduire mal.

» On a peine à connoître la route des » vaisseaux qui fendent la mer; & quel-» que unie que soit sa surface, on a

» peine à la mesurer : il est encore plus » difficile de connoître tout le mal que » renserme une méchante semme. On » ne voit ni chemin ni sentier, tracé sur » la roche où se coule le serpent : il saut » encore plus de souplesse pour se déro-» ber aux piéges d'une méchante semme. » Il seroit plus aisé d'obscurcir le soleil,

• de faire décroître la lune en son crois-

fant, d'enchaîner les quatre vents, de
mettre un frein à un lion furieux, que
de réprimer une femme impudique.

Tout homme doit faire comme le vieux cerf, qui mange le serpent venimeux, & va ensuite boire à une sonmeux, & va ensuite boire à une sonmeux, & là value le venin mélé avec l'eau le renouvelle, le fair changer d'ongles, de peau, de cornes : il redevient sain, pieune & léger. « (De cette sausse superposition, il prend texte pour exhorter les hommes qui ont le venin du péché dans le cœur, à s'abreuver des eaux de

la pénitence, & à se renouveler comme le cers.)

» La noblesse & les titres ne valent » rien sans le mérite & l'honneur. L'hon-

» neur a décidé, suivant le droit & l'usa-

» ge, que plus un homme est distingué

» par son état & sa naissance, plus il se

rend méprisable quand il fait mal.

L'amour a dégénéré. Il étoit autre-

» fois le germe de toute gloire : il est

» maintenant esclave de la richesse. On

» fait peu de cas de ces sentimens purs,

> tendres, vifs, discrets & respectueux,

» qui sont le partage des loyaux amans,

» & qui ne se trouvent jamais chez les-

riches.... Aimer seulement par des

» vues d'intérêt, est une chose abomir a-

> ble; si tant est que l'on aime ainsi. «

Ailleurs le troubadour donne de sages conseils aux chevaliers & aux serviteurs, aux maîtres & aux sujets; aux baillis, juges, & conseillers des grands seigneurs.

O iv

Dans une pièce sur les quatre saisons de l'année, il dit que le printems, à bien compter, dure 94 jours, 23 heures, 10 minutes: (les dix minutes sont exprimées par le quart d'une heure moins le tiers;) qu'il commence vers la fin de mars, dont il prend 10 jours, & dure jusqu'au 23 de juin, où commence l'été. Selon notre calendrier, le printems ne dure jamais 93 jours; il commence du 20 au 21 mars, & finit du 20 au 21 juin.



# **\***

### CXXXVII

# NATIBORS, ou MADAME TIBERGE

NATIBORS, disent nos manuscrits; sut une dame de Provence, du château de Seranon, (dans la viguerie de Grasse;) courtoise, bien apprise, avenante, fort habile, & faisant bien les vers: elle eut des amans qui furent heureux avec elle: tous les barons du pays l'estimèrent beaucoup; & les grandes dames; qui la redoutoient fort, avoient pour elle bien des égards. Ces dames craignoient apparemment qu'elle ne sît usage contre: elles de son esprit.

On ne peut juger de son ralent que par un couplet naïs. & plein de tendresse:

» Beau doux ami, non je n'ai pas été: » un moment sans vous désirer, depuis

» que je vous ai reconnu pour amant

» sincère. Tous mes souhaits ont été de-

» vous voir souvent. Jamais je ne me:

» suis repentie de mon choix. Lorsqu'il-

» vous a fallu me quitter, il m'a été im-

» possible de goûter aucun plaisir, que

z vous ne fussiez revenu. ..



# CXXXVIII.

# RAIMOND DE SALAS.

Une note manuscrite porte que ce troubadour étoit bourgeois de Marseille, auteur de différentes pièces, mais peu connu & peu estimé. Deux chansons galantes de lui semblent prouver qu'il aima une dame de la maison de Baux, nommée Rambaude. Un dialogue avec sa maîtresse mérite seul de nous arrêter quelques momens.

### RAIMOND.

» Vous qui savez si bien tout ce qu'ill » convient de faire; aidez-moi de vos » conseils dans l'embarras où je suis. Je » couve un amour si noble & si haut, » que je n'ose découvrir ma peine à celle » qui la cause; «

LA DAME.

Fen fais affez Raimond pour

Ovj

» vous dire que, si vous voulez bien

maimer, il ne faut pas être trop timide.

Si celle dont your recherchez l'amour

seft bonne & fage, elle n'aura point

a d'égard à la disproportion entre vous

» & elle, quand il n'y aura que la nail-

» sance à redire en vous. «

### RAIMOND.

» Madame, il me prend souvent en-

» vie de lui crier humblement merci.

» Mais considérant l'excès de sa beauté

» & de son mérite, je reste comme un

» homme éperdu, je tremble d'être plus

» maltraité, si je la requiers une sois d'a-» mour. «

### LA DAME.

» Raimond, il faut du courage & de

» la hardiesse dans les commencemens

» d'une passion. Ainsi, je vous le con-

» seille, avancez-vous sans délai vers » celle que vous aimez: car si la crainte

» vous arrête, vous aurez peine à en faire

» la conquête. «

#### RAIMOND.

» Je voulois passer ma vie à lui ca-

cher ma peine; mais, puisque vous

» êtes d'un autre avis, je n'hésiterai plus

» à lui donner mon cœur. «

### LA DAME.

» Raimond, je vous déclare de par » amour que c'est le plus sûr parti. «

On reconnoît là un amant timide, déjà encouragé par sa maîtresse, ou qui s'efforce de lui suggérer les sentimens qu'il désire.



#### CXXXIX.

### FONS DE MONTLAUR.

Deux familles de Montlaur, également nobles & anciennes, ont existé dans le Toulousain & dans le Vivarais. Un Pons de Montlaur du Vivarais sit ses soumissions, après la bataille de Muret, au fameux Simon de Montsort. C'est peut-être notre troubadour. Nous ne le connoissons d'ailleurs que par cette tenton avec Esperdut.

### ESPERDUT.

- » Seigneur Pons de Montlaur, je:
- veux favoir de vous, lequel de deux
- » objets à aimer vous estimez davan-
- rage, d'une jeune personne courtoise,
- » gracieuse, belle, bonne, & qui peut
- » encore devenir meilleure; ou d'une:
- » dame d'un mérite accompli, qui a déjà:
- ≈ connu la galanterie ? · · ·

MONTLAUR.

» Esperdut, c'est connoître bien peus » l'amour, que de balancer entre les » deux. Pour moi, j'aime mieux possé-» der qu'attendre. Avec la dame je suis » certain de ce que j'ai: avec la jeune-» personne, je ne vois qu'incertitude & » occasion de troubles de toute es-» pèce. «

#### ESPERDUT.

» Seigneur Pons, pour moi, j'aime:

» mieux avoir un bien actuel, joint à:

» l'espérance d'un plus grand bien à:

» venir. Je puis gagner de jour en jour

» avec la jeune personne; au lieu:

» qu'avec la dame je n'espère pas de

» rien acquérir de nouveau : je dois

» craindre, au contraire, de déchoir

» d'un jour à l'autre; car j'ai vu des che
» vaux de mille sous revenir ensuite à

» trente. «

MONTLAUR.

Celui-là, Esperdut, a le messleur

» lot, qui possede une dame du plus

» haut mérite : elle sait mieux saire sête

» à son ami qu'une plus jeune, dont la

» poursuite est toujours mêlée de crain-

» te, & qui va tout conter à son mari. «

Le mari avoit donc vésitablement à craindre de ce commerce de galanterie, enveloppé de si belles apparences.





#### CXL.

# GIRAUD RIQUIER.

GIRAUD RIQUIER ne nous est connu que par ses pièces, dont le recueil est confidérable. La copie, selon nos manuscrits, en a été faite sur l'original de sa main. On y voit qu'il étoit de la ville de Narbonne, fort attaché au vicomte Amauri, & qu'Alphonse X, roi de Castille, sut son bienfaiteur. Différens traits de ses ouvrages semblent prouvez qu'il étoit gentilhomme; en particulier, quand il parle d'une croisade où il doit accompagner le roi d'Aragon, pourvu que ce prince lui donne un coursier, un roussin, un cheval de bât, & le reste de l'équipage, tel qu'il convient à un homme de sa: sortes. Ses pièces sont datées, la première de 1254, & la dernière de 1294. Il y en a plusieurs de galantes,

& plusieurs sur divers sujets. Bornonsnous à ce qu'elles renserment d'intéresfant.

Il déclame dans une chanson contre la décadence de l'amour, qu'il appelle l'impératrice du monde; (car amour est féminin chez les troubadours.) Il attribue le désordre à l'impatience des saux amans, qui n'ont en vue que la jouissance; quoique, sans le mérite, ce ne soit qu'un arbre sans fruit & sans racine. Il recommande aux amans de saire leurs efforts pour valoir, s'ils veulent goûter le vrai plaisir d'amour.

Le nom poétique de sa dame est Beldéport. Il la célèbre dans plusieurs chansons, mais en se plaignant de sa rigueur. A l'entendre, c'est la meilleure dame qui soit; elle lui inspire l'horreur de toute action malhonnête; elle lui procure l'estime des honnêtes gens; este le met dans le cas de composer pour elle de bons vers, sans rien dire de saux.

L'amour est donc, selon lui, le vrai moyen d'acquérir de la gloire; mais l'amour respectueux, timide, ennemi de toute indécence, qui plast également à Dieu & au monde; fruit, steur & graine de vrai mérite, & sans lequel nul homme ne peut valoir.

Cependant il dit ailleurs qu'il ne veut plus se fier à ses désirs, puisqu'ils n'ont donné lieu qu'à de fausses espérances, que tous ses efforts n'ont pu le faire agréer de sa dame, ni lui, ni ses chanfons; qu'il a gémi vingt ans, dans l'efpoir de fléchir un jour cette fière beauté; & que sa discrétion, sa patience n'ont servi à rien. En même tems il se plaint d'avoir désiré les bonnes graces & les libéralités des seigneurs, & d'avoir fuivi leurs cours, pour les obtenir; car il y a été trompé. Il voudroit un seigneur qui sût rendre justice à l'esprit & au savoir; il le serviroit toute sa vie; il seroit aussi bon & utile à son service. 932 HIST. LITTERAIRE qu'à celui d'une dame qui lui feroit bon accueil.

Une chanson de l'an 1282 le peint encore amoureux. Il avoit été guéri cinq ans de sa passion, de manière à ne plus craindre de rechute; mais il est retombé deux sois plus malade que jamais. En saisant l'éloge de sa nouvelle maîtresse, il peint les essets bizarres de cet amour, par lequel il est constant & changeant, il pleure & il chante, il a de l'esprit & le perd, il désire sans espoir. L'envoi est au bon roi, Pierre III d'Aragon, dont il sera sidelle serviteur, si ce prince daigne le protéger.

Dans cette chanson, l'air & les paroles sont enchaînés avec un art particulier. Le premier, le troisième & le cinquième couplets sont sur le même air; le second, le quatrième & le sixième, sur un autre; & les airs de différens couplets se reprennent, la moitié du second sur la moitié du premier, & ainsi alternativement.

tivement.

Quatre pastourelles de Riquier semblent avoir été faites pour convaincre Bel-déport, que malgré son penchant au plaisir, il n'avoit besoin que de penser à elle pour vaincre l'occasion. Le dialogue est vis & d'une naïveté piquante. Mais comme ces pièces sont trop ressemblantes par le sujet & par la sorme, nous croyons devoir en supprimer deux.

# PREMIÈRE PASTOURELLE.

### 1260.

- » L'autre jour, j'allois le long d'une » rivière, me divertissant tout seul. L'a-
- » mour m'invitoit à faire une chanson.
- » lorsque je vis une jeune bergère, belle
- » & plaisante, qui gardoit ses moutons.
- » Je tournai mes pas vers elle. Fort hon-
- » nête au premier abord, elle reçut avec
- me grâce mon compliment.
  - » Avez-yous été aimée, bergère, lui
- » dis-je, & favez-vous aimer? Elle me
- répondit sans détour : Oui vraiment,

» & j'ai donné mon cœur. — Je me ré-» jouis de vous avoir trouvée, si je puis

vous plaire. - Ne me sollicitez pas:

» je ne suis point sotte, pour me rendre

» à vos désirs. — Non, bergère, vous

ne l'êtes pas. — Aussi n'hésité-je point

» à vous refuser.

Douce bergère, si vous vouliez mon amour, j'ai grande envie du vôtre. — Cela ne se peut, seigneur, vous avez une amie, & moi un ami. — Et qu'importe, bergère? je ne laisse pas de vous aimer. — Seigneur, prenez autre chemin, où vous serez mieux vos affaires. — Je n'en veux pas de meilleur. — Vous êtes sou. — Non vraiment, je ne le suis pas; vous m'avez tant plu, qu'amour me donne à vous, & vous à moi.

» Seigneur, je perds patience. Finif
fons ce discours. — Bergère, vous êtes

trop cruelle: je me meurs, je vous

demande en grace.... — Je ne suis

- pas si dupe, seigneur. Vous vous mo-
- » queriez de moi, si je vous croyois si
- légérement. Bergère, amour m'y
- » engage & m'y force. Seigneur,
- » qu'allez-vous faire?
  - » Bergère, ne craignez rien; je ne suis
- » pas homme à user de violence. En
- » ce cas, je suis votre amie, puisque
- » vous avez la sagesse de vous arrêter. —
- » J'allois commettre une grande faute;
- » mais pour me retenir, j'ai pensé à mon
- \* Bel-déport. Seigneur, je vous sais
- » gré de votre retenue, & je vous en
- » aime davantage. Que dites-vous,
- bergère? que je vous aime.
  - » Dites-moi donc, joyeuse bergère;
- » qui vous porte maintenant à me tenir
- » de si doux propos? Seigneur, quel-
- que part que j'aille, on ne parle que
- » des chansons de Giraud Riquier. —
- » Ah! je reviens à la prière que je vous
- s faisois. Quoi donc, votre Bel-déport
- » ne vous retient plus? La voilà qui

- » vous voit, & qui vous dit d'être hon-
- » nête. Bergère, je ne dis plus mot. —
- » Seigneur, je reconnois que vous êtes » un amant fidelle.
- Bergère, je le serois de reste. Mais
- » un certain Bertrand d'Opian m'enlève
- » l'amour de ma dame. Seigneur, il
- » n'est pas si heureux que vous pensez.
- → Vous irez la voir; & je vous regrette-
- » rai. Bergère, je repasserai souvent

» par ce sentier. «

La seconde pastourelle est datée de 1262, & la troissème de 1264. On y trouve la même naïveté, mais à-peu-près les mêmes idées & les mêmes expressions. La dernière est un peu plus intéressante.

# QUATRIÈME PASTOURELLE.

# 1267.

- » Je retrouvai l'autre jour la bergère » que j'avois autrefois rencontrée. Elle
- » étoit assile, gardant ses moutons d'une
- a façon gentille. Mais elle me montra

e une

# DES TROUBADOURS. 337.

s une humeur bien différente du passé.

"Un petit enfant dormoit sur son giron;

» elle siloit sa quenouille. Je crus ne lui

» être point étranger, l'ayant déjà vue

» trois fois. Mais à l'air brusque, dont

» elle me dit : Passez votre chemin , je

» vis qu'elle ne me reconnoissoit pas.

» Bergère, lui dis-je, votre jolie compagnie me plaît tant, que j'ai besoin de votre assistance. — Pour qui me prenez-vous, seigneur? Je ne suis pas aussi sotte que vous l'imaginez. J'ai mis ailleurs mon amour. — C'est mal fait à vous, bergère, après le tems qu'il y a que je vous aime si sincérement. — Je ne sache pas, seigneur, vous avoir jamais vu. — Vous avez bien peu de mémoire. — Je n'en mangue pas.

Il n'y a que vous, bergère, qui
puissiez me guérir du mal que j'éprouve; si fort vous me plaisez. — Giraud
Riquier m'en disoit autant avec transfirme III.

» port; mais je n'en ai pas été la dupe. — Bergère, ce Giraud Riquier ne vous oublie point; mais vous m'avez oublié. — Seigneur, il me plaît plus que vous, & j'aime mieux le voir. — Vous lui avez été pourtant bien cruelle, — S'il revient, je crois que je me donnerai à lui.

» Vous me rendez la vie. Car je suis ce Riquier, qui vous a célébré dans se ses chansons. — Je n'en croirai jamais rien, seigneur. Vous n'avez nullement de so de son air. — Bergère, Bel-déport qui vous a trois sois sauvée de mes mains, est garante de ce que j'assu- re. — Vous avez beau dire; je ne vous crois pas: c'est trop vous glorisier. — Bergère, vous me reconnoissez, surement. — Fort peu.

» Je vous ai vantée & célébrée, ber» gère; mais je m'en repens bien. Ne
» craignez pas que je vous follicite da» vantage. Seigneur, je suis contente.

Me voilà bien vengée de la dernière so fois que je vous vis. — De qui est cet so enfant, bergère? n'est-ce point l'ou-so vrage de quelque galant? — Je l'ai so fait avec celui qui m'a épousée en face so d'église, & de qui j'espère en avoir so encore d'autres. — Et comment vous so laisse-t-il ainsi au bord de cette rivière. — C'est mon train de vie.

» Bergère aimable, nous pourrions
sa faire la paix ensemble, & je n'en disa rois mot. — Je ne veux d'autre amisa tié de vous, seigneur, que celle que
sa nous eûmes la première sois. — Je
sa vous ai bien mise à l'épreuve, & je
sa vous trouve bien sage. — Si je ne
sa l'avois pas été, vous m'auriez accomsa modée joliment! — Bergère, je consa tinue ma journée. — Poursuivez votre
sa chemin, seigneur. «

Parmi les pièces de Giraud Riquier, se trouvent quelques retrouanges. Ce sont des pièces en couplets, avec un

340 HIST. LITTÉRAIRE refrain. Celle-ci donne une idée bien avantageuse de la Catalogne.

» Mon étoile ne permettant pas que » j'aie aucun bien de ma dame; rien de ce qui me plaît ne pouvant lui » plaire; & moi, ne pouvant me détacher d'elle; il faut que je me confirme dans la voie du véritable amour: je » ne faurois en prendre de meilleure » leçon que dans la joyeuse Catalogne, » Parmi les braves Catalans & les braves » Catalanes.

Galanterie, mérite & valeur, enjouement, grace, courtoisse, esprit,
favoir, honneur, beau parler & bonne compagnie, générosité & amour,
prudence & sociabilité, trouvent secours à choisir dans la Catalogne,
Parmi les braves Catalans & les braves
Catalanes.

» Je suis donc résolu de me former à leurs manières, &c. «
Les aubades & les sérénades, dont ce

poète fournit aussi quelques exemples, sont des pièces de même forme, où il exprime dans un resrain l'impatience de voir arriver ou l'aube du jour, ou le soir, pour jouir de la présence de l'objet

qu'il aime.

Ses vers ou poëmes roulent sur différens objets. Il y donne de grands éloges a 1 roi de Castille, Alphonse X, surtout à cause de sa bienfaisance envers le mérite & les talens. Ses panégyristes, dit-il, travaillent plus pour leur propre gloire que pour la sienne. Cependant il déplore en 1276 l'avilissement où est tombé ce prince, qui deux ans auparavant jouisfoit de la plus haute considération; malheur qu'il auroit évité, s'il avoit aimé autant la guerre, qu'il aimoit à faire des largesses. Alphonse venoit d'abandonner ses prétentions à la couronne impériale, dont Rodolphe de Habsbourg étoit en possession. Le poëte paroît l'en blâmer; mais un reproche que lui fait l'histoire

P iij

avec plus de fondement, c'est d'avoir foulé ses sujets pour soutenir le vain titre d'empereur, qu'une faction impuissante lui avoit conséré en 1256.

Giraud Riquier, dans un autre poëme, taxe de folie les gens timides qui suivent les cours, » où les plus effrénés & » les plus importans solliciteurs, les plus » sots, les plus vains, les plus ignorans » emportent toutes les graces, toutes » les faveurs & tous les dons des seis » gneurs, qui par-là se déshonorent eux » mêmes, « Timides ou non, les gens honnêtes suiront sans doute des cours, où les graces seroient ainsi prostituées.

La mort d'Alphonse X, & celle du vicomte de Narbonne, autre protecteur de Giraud Riquier; le peu d'avantages qu'il paroît d'ailleurs avoir obtenu des grands; la vieillesse enfin, si propre à changer les goûts & les mœurs, lui inspirèrent, tantôt des invectives contre la corruption du siècle, contre le mauvais

gouvernement des princes & des prêtres, tantôt des vers de piété, où il implore la miséricorde de Dieu & la protection de la Vierge. Le monde lui paroît tellement déchu, qu'il faut être fou pour s'attacher aux choses qui donnoient jadis le plus de considération.

On peut soupçonner ce troubadour d'avoir pris de l'humeur, parce qu'on ne le payoit point assez. Car il se montre fort amoureux de l'argent. Dans une de ses tensons, il propose le choix entre plaire dans les cours sans s'y enrichir, & s'y enrichir sans y plaire. Il se déclare pour le dernier, & dit à l'interlocuteur:

Embrassez tant qu'il vous plaira la jonglerie dans la vue de plaire : je la prends, moi, dans le dessein de m'enrichir. « De-là ses plaintes fréquentes contre le petit nombre de seigneurs qui donnent.

Nous avons de lui plufieurs lettres & plufieurs discours, genre d'ouvrages peu

connu alors. L'extrait en seroit beaucoup moins utile qu'ennuyeux, si l'on n'en mettoit une grande partie à l'écart.

Une lettre écrite en 1267 est adressée: Au louable, vaillant, gracieux, savant, & e, le seigneur Sicart de Pui-Laurents. Salut de la part de Giraud Riquier, obéissance, honneur, amour, & désir infini de le voir dans l'honorable cour de France, dont il voudroit gagner lex bonnes graces.

Il prie la noblesse & la probité de ce seigneur, d'écouter ce qu'il doit lui dire en peu de mots très-subtils. » Vous sa» vez de quelle estime est dans le monde » un homme qui a de la raison & de la » science, lorsqu'il ne s'écarte point de » ce que la raison lui suggère: car, s'il » s'en écarte, il perd toute cette estime; » & sa science n'est comptée pour rien, » quand elle ne sert pas à le porter au » bien & à lui faire éviter le mal. «

Suit une digression obscure sur la manière dont la science vient à l'homme par le moyen des sens. On sait qu'avant Locke, la philosophie d'Aristote rapportoit aux sens l'origine de nos idées, & que sur ce point les théologiens étoient d'accord avec la philosophie.

Ensuite il exhorte Pui-Laurents à servir Dieu & le roi de France (S. Louis,) qui est le meilleur des rois, & celui qui récompense le mieux ses serviteurs; à bien servir la reine (Marguerite de Provence,) » si bonne envers Dieu & en» vers les hommes, que je la prie, dit-il,
» de me permettre de parler d'elle; car
» tout homme pour sa propre gloire
» doit en parler. Que je la verrois volon» tiers, si je savois que cela lui sit plai» sir! «

Il ajoute à la fin : » Vous avez la » commodité de me mettre dans les » bonnes graces de madame la reine & » de tous ses ensans. Si mes services leur

Pv

» font agréables, rendez-leur témoigna-» ge de mes fentimens, lorsque l'occa-

» sion s'en présentera. «

C'est-à-dire, qu'il cherchoit un établissement à la cour de France; quoique deux années auparavant, il eût prié par une autre lettre, Amauri, vicomte de Narbonne, (fils d'Amauri IV, de la maison de Lara en Espagne,) de le recommander au roi de Castille, à la cour duquel il se proposoit d'aller.

Il montre dans un discours, combien la réflexion est utile pour adoucir les peines de l'esprit; & combien la modération est nécessaire en toutes choses, pour ne rien faire qu'à propos. Il insiste particulièrement sur les donneurs de belles paroles, qui promettent plus qu'ils ne pensent, & se rendent méprisables à leurs amis par la légèreté de leurs promesses. Il veut qu'on ne promette point avant de pouvoir tenir; autrement s'attente inquiète d'un bien promis le

fait acheter si cher, que le biensaiteur en perd tout le mérite. Rien n'est plus vrai, surtout à l'égard des hommes puissans pour qui promettre & tenir devroient être la même chose. Sa pièce est datée de 1268.

Dans un autre discours, de l'an 1272, après un long préambule sur l'habitude commune de reprendre en autrui les désauts qu'on state en soi-même, il va dire la vérité à son brave seigneur (Amauri) qui le lui permet.

» Puisque vous aimez à bien faire tou» jours, ne parlez pas trop de vos des» seins ni de vos succès. De pareilles van» teries seroient plus supportables dans
» un homme qui vaut peu, que dans
» celui qui vaut beaucoup. Songez qu'il
» est insâme de croupir dans l'oissivété &
» la mollesse, lorsqu'il y a de grandes
» entreprises à tenter, & surtout de se
» livrer au vin, à la bonne chère & aux
» débauches. Soyez plein de modération

» & de rétenue. Réfléchissez long-tems » avant d'entreprendre. Faites-vous aimer de tout le monde, surtout de vos = gens. Distinguez ceux qui vous servent » le mieux; & proportionnez les em-» plois & les récompenses aux degrés > de talens & de services. Fermez vos > oreilles aux flatteurs & aux médifans - dont le métier est de tromper tout le monde, en faisant retomber sur autruit - leurs propres fautes ... Loin de vous > cette race perfide. Donnez votre con-» fiance aux honnêtes gens; & prenez en bonne part ce que j'ose vous repré-» senter, non que je prétende vous corriger, mais dans la vue de vous mar-= quer mon zèle pour votre gloire. «.

Un discours de l'année suivante renferme une peinture générale des vices.

On peut bien dire du monde, Aujourd'hui mal, & demain pis. Je brûte d'envie de voir les hommes se résormer, en même tems que je n'en ai

» aucune espérance. Je ne fais donc que » me charger inutilement du chagrin » que me donnent leurs fautes. Mais ce » chagrin naît de l'amour que j'ai pour » eux, de mon zèle pour leur bonheur » & pour leur gloire.... Chacun s'af-» fortit avec son semblable, les foux » avec les foux, les fages avec les fages. » Aussi les cours ne sont-elles remplies que de gens conformes au goût du » maître. S'il s'en trouve d'autres, ils n'y restent pas long-tems. Les seigneurs ne peuvent avoir de bons sujets qu'en a leur donnant de bons exemples. Au-» trement tout va en décadence chez = eux; & leur sort est incomparablement » plus trifte, que s'ils avoient été dépouil-» lés par des revers de fortune. «

Il paroît que le troubadour aimoit à dire la vérité; qu'il en sut mal récompensé par les grands; qu'en désirant leurs bienfaits, il n'avoir pas cette importunité qui les arrache, ni cette bas-

fesse qui dévore humblement les resus; enfin qu'il n'étoit point d'un caractère à réussir dans les cours, où cependant l'amour de la fortune l'entraînoit. Dans un discours propre à le caractériser sur ces dissérens objets, il espère que le roi de Cassille le dédommagera de toutes les peines, que lui ont causées les sots & les ignorans, les gens d'esprit & les savans. C'est une preuve qu'il ne joignoit pas à son mérite l'art de plaire, ni même, peut-être, l'art de bien vivre avec les hommes.

Son ouvrage le plus instructif & le plus intéressant, mais d'une excessive longueur a pour objet de délivrer les véritables talens, du mépris où les exposent tant d'hommes vils, qui en jouent le rôle & qui le dégradent. C'est une Supplication au roi de Castille, au nom des jongleurs. On y verra des traits remarquables relativement aux mœurs & aux coutumes. Je retrancherai quelques su-

perfluités. J'abrégerois davantage, si je ne craignois de mutiler un monument unique dans son espèce, & dont on peut tirer des lumières.

L'auteur débute par l'éloge de la science, qui a répandu son nom au loin, & qui, si elle ne lui a pas procuré les biens de la fortune, lui a valu des honneurs, entre autres celui d'être mis au nombre des serviteurs du roi de Castille. Ayant donc la liberté de parler à ce noble roi Alphonse, il lui présente une requête qu'il voudroit que tous les troubadours lui eussent adressée.

» Vous savez, lui dit-il, que les hommes sont distribués en diverses classes » ou conditions. Ils sont tous hommes : » voilà leur genre. Mais il y a parmi » eux des clercs, des chevaliers, des » bourgeois, des marchands, des gens » de métier, des paysans : voilà leurs » espèces.

. » Les paysans, placés à la dernière

» classe, sont cependant ceux qui, en cultivant les terres, donnent à tous les vautres la nourriture du corps, comme les clercs sont institués de Dieu pour donner aux hommes la nourriture de value.

» Les clercs se subdivisent en plum sieurs ordres, selon la nature de leurs » fonctions, dignités ou prélatures. Ils mont tous quelque titre qui les distin-» gue. On joint communément à leur » nom une épithète honorable, la qua-» lité de maître, de messire. Les moines » ont leur office de claustrier, célerier, » facristain, &c, avec la dénomination » de frere, qui leur est commune à tous. » Les autres ecclésiastiques sont diacres, prêtres, aumôniers, archiprêtres, » prévôts, prieurs, abbés, évêques, » archevêques, cardinaux; & par dessus rous est le pape, qui n'a au-desfus de » lui que Dieu.

A l'égard des chevaliers, on les

nomme par les divers degrés qu'ils ont, quoique le nom de chevalier leur appartiennent à tous. Il y a les barons, vicomtes, marquis, ducs, comtes & empereurs. Ils sont tous chevaliers, ou ils ont la faculté de le devenir quand ils veulent. Cependant on ne les appelle de ce nom que dans certains cas particuliers, où l'on parle de quelque belle action. Alors on diroit d'un roi, pour le louer, ce noble chevalier. Autrement, il faut les désigner par leurs titres de comte, duc, proi, &c.

Duant aux bourgeois, ils peuvent avoir plus de bien les uns que les autres, mais non des rangs qui les distinguent. Les uns s'adonnent aux armes, les autres à la chasse. Ils doivent se faire considérer par de beaux faits, se livrer à la galanterie, vivre de leurs rentes, sans exercer aucun métier ni commerce. Mais quoi qu'ils puissent

pareils, qui les fasse appeler autrement que bourgeois. Leur naissance ne leur en donne point. Il y en a qui sont issue par les réduit au simple nom de bourgeois; & s'ils deviennent riches; tout nobles qu'ils sont par leur origine, on ne les qualise encore que bourgeois.

» Pour ce qui est des marchands, on nomme ainsi tous ceux qui n'ont d'aus tre état que d'acheter & de vendre. Mais il y a des espèces de marchands plus honorables que d'autres, comme les drapiers qui vendent de beaux & riches draps, ceux qui font le voyage d'outre-mer pour gagner sur ce qu'ils achetent & revendent. Il y a aussi les changeurs, les maîtres tenant fabriques & boutiques, &c. Tous sont

» appelés marchands; mais on doit ajouter à leur nom l'espèce de marchan-» dise qu'ils vendent pour l'ordinaire. « (Il semble que le marchand n'avoit alors rien de commun avec le bourgeois. C'étoit néanmoins par le commerce que la bourgeoisse devenoit confidérable dans plusieurs villes, en Italie surtout & en Allemagne.)

» Passons aux gens de métier ou arti-» sans. C'est leur nom commun; mais ils » sont distingués en particulier par celui » des choses qu'ils fabriquent. Il y auroit » une sorte de malhonnêtete à les nom-» mer artisans: ce nom les offenseroit; » & ils veulent qu'en leur parlant, on » leur donne après leur nom de bap-» tême celui du métier qu'ils sont.

» Les paysans, l'ordre le plus abject, » sont aussi nommés différemment, selon » leur espèce de culture & de travail, » laboureurs, sossoyeurs, jardiniers, pâ-» tres, &c. Ainsi outre le nom généri-

» que de chaque état, il y a des noms » spécifiques pour toutes les différences » qui s'y rencontrent. «

On n'auroit pas imaginé ce long détour pour en venir au sujet. L'auteur y est enfin arrivé. Il continue:

» La même prarique devroit avoir » lieu à l'égard des jongleurs. Il est in-» juste de les comprendre tous sous une = seule dénomination, tandis qu'il y a » entre eux des différences si marquées. » Les bons jongleurs ont droit de se » plaindre de voir leur nom prodigué à » des ignorans, qui s'en iront par les » rues jouant d'un instrument bien ou mal; ou qui chanteront grossièrement » dans les places, au milieu de la plus wile canaille, mendiant leur pain fans » pudeur; ou qui, n'osant se montrer and dans aucune noble cour, iront dans. » les tavernes pour y gagner quelque. margent, Convient-il de nommer jon-» gleurs des gens dont l'unique métier

DES TROUBADOURS. 357, so est de faire des tours, de faire jouer des singes & autres bêtes? La jonglemie a été instituée par des hommes d'esprit & de savoir, pour mettre les sobons dans le chemin de la joie & de l'honneur, moyennant le plaisir que so fait un instrument touché par des mains stabiles. Aussi les nobles hommes voulurent-ils avoir d'abord de ces jongleurs, comme les plus grands so seigneurs en ont encore.

» Ensuite vinrent les troubadours, » pour chanter les histoires des tems » passés, & pour exciter le courage des » braves en célébrant la bravoure des » anciens,

» Telle fut la jonglerie dans son ori» gine; & chacun menoit une vie agréa» ble parmi les grands. Mais depuis
» long-tems les choses sont bien chan» gées. Il s'est élevé une race de gens
» qui, sans talent & sans esprit, pren» nent l'état de chanteur, de joueur

» d'instrument, & de troubadour, asin » de dérober le salaire aux gens de mé-» rite, qu'ils s'efforcent de décrier. C'est » une insamie, que de pareilles espèces » l'emportent sur les bons jongleurs; » & la jonglerie tombe ainsi dans l'avi-» lissement.

» Je suis fâché que les habiles troubadours n'aient pas élevé la voix contre cet abus, & m'aient réduit à la nécessité de dire ce qu'ils auroient tous dit beaucoup mieux. Je voudrois que, portant la même plainte, ils eussent demandé que chaque espèce de jongleur eût un nom particulier qui la distinguât, & qu'ils ne sussent pas consondus comme les bourgeois sous la même dénomination....

» Mais vous, seigneur, brave & puisfant roi, qui avez toute l'autorité, » tout le savoir & le discernement pour » corriger un désordre si pernicieux; « vous à qui il appartient plus qu'à tour

autre d'agir en grand monarque; vous » qui régnez sur la Castille, où la jon-» glerie & la science ont trouvé, dans » tous les tems, plus de protection » qu'en aucune cour; vous qui vous fai-• tes tant estimer en ce point comme nen tout le reste, & qui êtes si bien sur-» nommé (Alphonse le Sage,) pour le pgrand ouvrage que je vous propose; » entreprenez cette réforme : ce que vous ordonnerez sera généralement » suivi. Empêchez que ceux qui ont la » science de trouver, de bien composer » des vers, des chansons, & d'autres » poésies également ingénieuses & utiles, ne soient confondus avec les méné-» triers & autres de même trempe. Donnez leur un nom particulier, tel p qu'il vous paroîtra convenir. Car vous » savez, noble roi de Castille, combien » ils sont au-dessus des farceurs, des » simples joueurs d'instrument. Ceux-ci; e tout au plus, donnent un plaisir frivole

## 360 Hist. Litterline

» aux yeux & aux oreilles. Mais les sa-» vans troubadours laissent dans les es-» prits une impression forte & durable,

• de tout ce qu'ils disent de bien; ils

» portent les auditeurs à y conformer

= leur conduite; même après leur mort,

» le souvenir de belles maximes reste &

» opère les fruits de l'instruction.

Duel tort ne leur fait-on pas, de

les mettre dans la même classe que les

plus vils jongleurs, ces hommes que

Dieu a doués d'un si grand savoir, &

par qui il a voulu que la science, le

plus précieux des biens, se répandît

dans le monde, comme d'une source

abondante? Quels honneurs ne doit-on

pas rendre à ces troubadours faits

pour éclairer l'univers; surtout lors
qu'ils se rendent aussi estimables par

leur conduite que par leur savoir? car

il faut avouer qu'il y en a de très
habiles qui se comportent très-mal.

Mais se quelques-autres, avec un esprit

Dig zed by Google

DES TROUBADOURS. 36t

20 & une science médiocres, se font ché20 rir par leur bon maintien; quelle esti20 me ne devroit-on pas avoir pour ceux
20 qui réunissent la science, l'esprit, la
20 sagesse & la probité? Telle est cepen20 dant l'injustice des hommes, que le
20 troubadour le plus impudent sera bien
20 traité dans les cours, tandis qu'on ne

» jettera pas les yeux sur celui qui se » présente d'un air modeste & timide.

» Choisssez donc un nom, pour dis» tinguer les troubadours qui se distin» guent eux-mêmes par leurs talens, &
» par leur sagesse. Tous ne méritent pas
» le même honneur. Publier des médi» sances, faire des couplets fatiriques,
» des sirventes & des danses insipides :
» quelques-uns bornent là l'usage de leur
» savoir. Ne me soupçonnez pas, glo» rieux monarque, de parler en leur fa» veur. Ma requête vous est adressée
» uniquement pour ceux qui sont des
» chansons & des vers, où la raison,

Tome III.

» d'accord avec la rime, donne des leçons utiles; pour ceux qui honorent » la science par des compositions enri» chies de beaux passages & de citations » savantes.

» Si ma requête vous paroît trop longue, je vous prie de me pardonner
ne en confidération de mon motif. Si j'ai
le bonheur de réussir dans ma demande, je regarderai cette grace comme
la plus signalée qu'un troubadour ait
jamais rèçue d'aucun seigneur. «

Après des vœux pour Alphonse, Giraud Riquier proteste qu'en cas que sa demande soit rejetée, il quittera le métier de jongleur, & s'occupera de toute autre chose.

Malgré le sérieux de cette requête, on ne peut guère penser que l'auteur en ait demandé sérieusement l'objet. Il dévoit bien voir que ses propres raisons étoient une preuve contre lui. Les titres par lesquels on distinguoit les clercs.

fans parler des autres, se donnoient ils toujours au mérite? empêchoient-ils qu'une soule de mauvais sujets ne déshonorassent la cléricature? Ce n'est point d'ailleurs aux princes à résormer l'abus des mots; & le mot ne fait pas ici grand'chose. Dans l'opinion des personnes judicieuses & équitables, le mépris dû à un nombre de jongleurs & de troubadours, ne retomboit point sur ceux qui avoient tant de mérite. Pour l'opinion des sots & des méchans, la réforme proposée ne l'auroit certainement pas changée à leur égard.

Quoi qu'il en soit, la pièce est suivie de cette Déclaration du roi Alphonse de Castille sur la requête de Giraud Riquier, au nom des jongleurs. On devine que le suppliant fait parler le prince.

» Au nom de Dieu le Pere, & du » Fils & du Saint-Esprit, l'an courant » de la nativité 1275, le mois de juin » finissant, ouie la requête ci-dessus,

» par la grace & au plaisir de Dieu; nous, Alphonse roi de Castille, sou-» verain de Tolède, de Léon, de Ga-» lice, du bon royaume de Séville, » de Cordoue, de Murcie, &c. Faisant » droit sur l'humble remontrance que - Giraud Riquier nous fit l'autre jour » au nom des jongleurs, exposant par » beaucoup de raisons les inconvéniens » qui résultent de ce qu'il n'y a point de mots particuliers pour désigner les » différentes espèces du même genre; » sans égard aux plaintes de ceux qui » ne veulent point de distinction entre ne les bons & les mauvais, les favans & > les ignorans, laquelle tourne à leur pré-» judice; n'écoutant que l'esprit d'équité qui nous anime, voulons faire le pré-» sent réglement.

» Giraud Riquier nous a très-judi-» cieusement observé & démontré, qu'y » ayant dans toute la chrétienté six classes v ses ou conditions qui partagent les

» hommes, favoir, les eccléssastiques, » les chevaliers, les bourgeois, les mar-» chands, les artisans & les paysans; » lesquelles classes, outre le nom géné-» ral & commun, font distinguées par un surnom particulier à chaque espèce; » il n'est pas moins à propos de distin-» guer les jongleurs par des noms par-» ticuliers: puisque, parmi eux, il y a » encore un plus grand nombre d'espères différentes, dont quelques - uns, » profanant le nom de jongleur par » l'infamie de leur conduite, seroient nindignes de le porter; & d'autres, » n'étant pas assez décorés par ce nom, » en mériteroient de particuliers, de sorte » qu'on assignat à chacun d'eux les rangs » à proportion de leur mérite.

» Nous trouvons que, suivant la propre signification du latin, d'inventores

» & joculatores sont venus les noms de

» jongleur & de troubadour. Le mot de

» jongleur désigne la prosession de ceux

meme. En Espagne, on a des noms particuliers pour les dissérentes espèces de jongleurs, depuis la plus abjecte jusqu'à la plus relevée. Il n'en est pas de même en Provence, où le même nom désigne l'espèce & le genre. C'est un grand désaut dans la langue du pays, où l'on fait plus de cas qu'en positions des troubadours..... (La Provence est ici toute la France méridionale.)

» C'est pourquoi nous sommes d'avis » que le nom de jongleur ne doit être » donné à aucun de ceux qui s'adon-» nent à des métiers bas & à des jeux » frivoles; qui font sauter des singes, » des boucs ou des chiens, qui contre-» font les oiseaux, qui jouent des instru-» mens & chantent parmi le bas peuple,

# DES TROUBADOURS. 367.

pour gagner de l'argent. On ne doit pas moins refuser le nom de jongleur à ces sous qui suivent les cours, qui ne rougissent jamais quelque avanie qu'ils reçoivent; qui ne savent rien faire de bon & d'agréable, & qu'on papelle bouffons en Lombardie.

» Mais ces hommes courtois, remplis » d'un savoir aimable, qui figurent pars » mi les nobles hommes, jouant des » instrumens, racontant les nouvelles, » chantant les chansons & les vers que » d'autres auront composés, ou faisant » tout autre métier louable qui les fait » écouter avec plaisir chacun d'eux tous » est en droit de jouir du nom de jongleur : ils doivent avoir entrée dans » les cours, ils doivent y être bien trais tés; car les talens sont très nécessaires » pour que la joie & les plaisirs y règnent.

» A l'égard de ceux qui savent composer des airs & des paroles, la raison

QIV

» toute seule apprend le nom qu'on » doit leur donner. Car qui fait bien & » agréablement composer des danses, couplets, ballades, aubades & sirven-» tes, le bon sens veut qu'on le nomme » troubadour, & qu'on le mette au-dessus » des jongleurs; puisque ceux-ci n'ont » d'autre mérite que de réciter les pro-» ductions des autres. Il faut encore. » entre les troubadours, donner la prééminence à ceux qui composent les » meilleures pièces. En effet, celui qui » fait des chansons, des vers sentenntieux, des nouvelles ou contes affai-» sonnés d'une plaisanterie agréable, & » relevés par des leçons utiles pour les mœurs; celui-là, dis-je, mérite de me grandes distinctions, si sa conduite est affortie à sa science, donnant tout à la so fois des leçons & des exemples pour » se bien gouverner dans le monde, y » plaire, & marcher dans les voies de • l'honneur. Telles gens ne sauroient

» avoir des qualifications & des traite-» mens trop honorables. Et ceux qui » s'élèvent encore au-dessus d'eux par 20 les enseignemens qu'ils donnent en » vers, chansons & autres pièces, sur la » manière de tenir les cours & les ren-» dre célèbres par de beaux faits; tous » ceux-là doivent être qualifiés de doc-» teurs en l'art de trouver. Et ne méritent-» ils pas ce nom de docteurs, puisqu'i's » communiquent aux autres leur doctri-» ne? On ne doit point douter qu'il ne » leur soit accordé par tous ceux qui » ont eux-mêmes du savoir, qui aiment » les compositions des troubadours, ne » fût-ce que pour l'agrément de leur » langage, plus propre que tout autre à » la poésie?

» Ainsi seront distingués par divers » surnoms ceux que l'on comprenoit in-» distinctement sous le nom de jon-» gleurs. Ceux d'une conduite basse & » décriée, qui vont essrontément par

by tout jouant des instrumens, chantant dans les rues & les places publiques, so & y faisant tout ce qui est de leur partier; vivant le jour & la nuit dans la débauche, ne cherchant qu'un sortide salaire; gens sans grâces & sans esprit en quoi que ce soit, hors la turpitude de leur métier; qu'ils soient nommés boussons.

Que tous ceux qui favent plaire ou par le son de leurs instrumens, ou par celui de leur voix, gens bien élevés, courtois, & de mise parmi les honnétes gens, & suivant les cours; qu'ils soient nommés jongleurs, pour les distinguer de ceux que nous appellerons troubadours; c'est-à dire, ceux qui savent composer des danses, des couplets, de bons sirventes, des aubades, des jeux-partis, des airs & des paroles; & qui ne sont occupés dans les cours qu'à communiquer leur science aux gens de mèrite.

» Mais il faut encore un autre nom » pour qualifier ceux qui se distinguent » entre ces derniers. Ce nom sera doc-» teur en l'art de trouver. On le donnera » à ceux qui, avec autant d'esprit que » de savoir & de sagesse, feront des vers, » des chansons, & autres pièces utiles » & agréables, contenant de grands prin-» cipes de conduite qu'ils mettront en » pratique les premiers.

» Nous n'en dirons pas davantage; 
» car nous avons d'autres affaires aux» quelles il faut vaquer, & d'ailleurs if 
» fuffit de tout ce que nous avons dit. 
» Nous n'établissons ni peine ni récom» pense pour ceux qui contreviendront 
» à ce réglement, ou qui s'y confor» meront. La récompense s'offre d'elle» même, par le plaisir de parler avec 
» politesse & bienséance. Que Dieu, 
» qui sait tout changer ou rectisser, 
» mette dans nos discours comme dans 
» nos personnes la résorme dont nous

» avons besoin, pour notre profit & pour » sa gloire. «

Cette pièce prouve qu'il en étoit alors de l'art poétique, comme aujourd'hui de la philosophie. Le vrai troubadour devoit être un homme utile & respectable, par l'usage de ses talens : il avoit sujet de s'indigner d'être confondu aux yeux du vulgaire avec une foule d'hommes vils & odieux. Le vrai philosophe dissipe les erreurs, inspire les bons principes, donne l'exemple de la sagesse: il doit s'indigner que la méchanceté ou l'ignorance prostitue le nom de philosophe à des corrupteurs du genre humain. Mais il se garderoit bien de recourir à l'autorité royale pour se garantir d'un préjugé outrageant. Il mépriseroit les discours des sots, il s'en tien; droit au jugement des sages, & se confoleroit des injustices du vulgaire par la supériorité même de sa raison.

Un discours de Giraud Riquier, de

l'an 1278, tend à justifier la science & la poésie des reproches de leurs ennemis. Les gens d'église déclamoient contre les troubadours; qui souvent ne les épargnoient guere, & qui sans doute les offensoient plus par leurs satires, que par leur galanterie. Riquier passe condamnation sur les satiriques: il souhaite qu'on les chasse des cours, & de la société des honnêtes gens. A l'égard des poésies galantes, elles ne peuvent corrompre, selon lui, que ceux qui veulent être corrompus.

Nous avons encore de lui un long commentaire, fait par ordre de Henri comte de Rhodez, sur une pièce fort obscure de Giraud de Calenson. On distinguoit en ces tems-là trois sortes d'amour; le céleste, qui se rapportoit à Dieu & au salut; le naturel, qui avoit pour objet la gloire & la sortune; & le charnel, fondé sur les plaisirs des sens, que Giraud de Calenson nomme le

374 HIST. LITTERAIRE moindre tiers d'amour. Riquier discure un si frivole sujet avec beaucoup de sagacité. Sa requête au roi de Castille a déjà fait voir qu'il étoit volontiers dissertateur.



#### CXLL

#### ARNAUD DE TINTIGNAC

CRESCIMBENI présume avec beaucoup de vraisemblance, que ce troubadour est l'Arnaud de Cotignac, dont la vie se trouve dans Nostradamus. Nous la tirerons de cet historien, faute de meilleurs mémoires.

ARNAUD fut un gentilhomme de Provence, dépourvu de fortune, mais qui, par son talent poétique, se concilia les bonnes graces de tous les grands du pays. Il devint leur ami, leur confident, leur conseil; tant ils lui trouvèrent de jugement. Louis roi de Sicile & comte de Provence, & la reine Jeanne son épouse, le nommèrent commissaire avec Guigues Flotte, pour soumettre les rebelles du col de Tende, & le récompenserent du succès de la commission,

376 HIST. LITTERAIRE en lui donnant le fief de Cotignac dans le diocèse de Fréjus.

Selon le même Nostradamus, il aima une dame de la maison d'Agoult, nommée Isnarde, fille du seigneur d'Antravenes. Il sit des chansons pour elle; mais ne pouvant gagner son cœur, il alla courir le monde. Un magicien qu'il trouva dans le Levant, lui prédit que ses descendans seroient illustres & invincibles, qu'un d'eux brilleroit par toute la Provence, &c.

L'histoire sait mention, sous le règne de Jeanne première & de Louis de Tarente son mari, en 1351, d'une dispute sort vive élevée dans le comté de Tende au sujet d'un nouvel impôt. Guigues Flotte sut réellement employé pour cette affaire, & réussit à l'accommoder. Mais les historiens de Provence ne disent mot du troubadour.

Nous n'en dirons nous mêmes rien de plus; trois chansons qu'il a laissées n'en valent pas la peine.



#### CXLII.

# JEAN ESTÈVE DE BÉSIERS.

C E troubadour, que Crescimbéni suppose de Narbonne, est nommé indisséremment Jean Estève ou Olivier de Bésiers. Du reste, sa vie nous est inconnue, & nous ne pouvons le connoître que par ses ouvrages.

Presque toutes ses pièces, au nombre de douze, sont adressées à Guillaume de Lodève, seigneur, dit l'historien du Languedoc, (tome 3. p. 460.) qui possédoit de grands domaines dans les diocèses de Lodève & d'Agde. Ce seigneur commandoit la flotte de France en 1285, lorsque Philippe le Hardi porta malheureusement la guerre en Espagne. On ne sait quelle trahison il essuya, par laquelle il sut fait prisonnier; mais ce sut pour notre troubadour une occa-

378 HIST, LITTÉRAIRE fion de signaler son attachement & son zèle.

Il adressa en 1286 un sirvente au franc roi des François (Philippe le Bel,) odont les Angevins, les Picards, les » Normands, les Bretons, les Lyonp nois, les Champenois, & tant d'autres p que je ne puis dire, sont sujets; pour » le prier de venger & délivrer son ami, » le preux Guillaume de Lodève, qui » avoit toujours été fidelle au roi. & p qui étoit prisonnier par une trahison pire que celle de Juda. « La mort du même seigneur est célébrée par une complainte de 1289; car le troubadour datoit ses pièces, ainsi que Giraud Riquier, fon contemporain. Nous ne trouvons pas d'autre exemple de cette pratique: elle eût été utile en tout tems à plusieurs égards.

Le talent de Jean Estève se fait surtout remarquer dans deux pastourelles, qui méritent d'être connues. On y trouDES TROUBADOURS. 379 ve les graces naïves de la véritable Eglogue.

#### PREMIÈRE PASTOURELLE.

L'autre jour, au joyeux tems d'été, mentendant le ramage des oiseaux, & conduit par la joie que m'inspiroit la verdure, j'allai me promener tout seul dans une petite prairie. Je rencontrai une jolie bergère aimable & décente, qui, sans compagnon, cueilloit des fleurs à la suite de son troupeau. En cueillant des fleurs, elle disoit que de ses jours elle n'eut envie de saire un mami: car aussitôt on en murmure, & le déshonneur suit de près.

» Je la saluai, & je ne crois pas qu'on vît jamais bergère plus gentille garder » moutons. Elle me rendit le salut, fort » essrayée de moi. Elle m'avoit entendu » parler, avant de m'apercevoir. Je ne » trouve pas bon, seigneur, que vous » soyez venu ici: vous avez perdu l'es-

» prit; vous n'êtes point honnête. Ainsi » Dieu me soit en aide. Que venez-» vous chercher? On diroit que vous » êtes l'espion de quelques méchantes » gens, ou que vous poursuivez un faux » plaisir qu'amour donne.

Bergère, lui répondis-je, on ne peut guère juger sur les apparences so fans risque de se tromper; car on tient pour saux maint homme de bien, & l'on fait cas de maint homme mésochant. Je vous prie donc que désormais vous veuilliez écouter avant de parler. Je ne suis point capable de parler chose qui vous déplaisent; mais so si vous l'agréez, je vous donne mon amour.

» Il vous faudroit, seigneur, une » personne plus importante que moi. » Votre amour ne m'agrée pas. Pour-» suivez votre chemin, & allez chercher » fortune ailleurs.

» Bergère, avant de m'en aller, que

p je vous fasse les douces caresses d'un manant à son amie. Je ne veux point vous déshonorer; mais votre beauté me plaît si fort, que je ne vous quitterai pas autrement.

» Qui peut me tenir pareils propos, » ignore qui je suis, seigneur, & com-» ment l'autre jour je me sachai contre » un sou & un coquin. Je ne déshono-» rerai point ma samille.

» Gentille bergère, tel que vous me » voyez, je vous ferai plus de profit » qu'un autre plus beau que moi : j'ai » du bien suffisamment, & suis assez ri-» che pour vous en faire part. Acceptez » mon amour, je vous prie, bergère » aimable. Que je vous embrasse là sous » ce pin; & à jamais vous serez par moi » bien à votre aise.

» Je ne me soucie nullement de vo-» tre bien, seigneur. Si vous aviez bon-» ne intention, vous auriez passé votre » chemin,

» Madame la bèrgère, si vous saviez » combien je me comporte honnête » ment en amour, je crois que vous » m'auriez bientôt fait un chapeau des » sleurs que vous portez. Allons tout » maintenant sous les arbres, & diver-» tissons-nous.

» Elle en sut réjouie, & ne s'en dé-» fendit point. Seigneur, dit-elle, je suis » bien aise de m'être rendue à votre » amour. Vous me paroissez charmant. » Alors nous simes la paix. «

Cette pièce peint les artifices du libertinage pour séduire l'innocence. Flatteries d'abord, belles promesses ensuite, voilà ce qui le rend si dangereux lorsqu'il présente les amorces du plaisir.

#### SECONDE PASTOURELLE.

» Au tems où les fleurs se mêlent, » sur les branches, avec la verdure, » j'allois tout seul me délectant dans » les douces pensées d'amour, qui me

# DES TROUBADOURS. 383 venoient à l'esprit; lorsque jetant les veux sur un endroit écarté, je vis avec un berger une gaie pastourelle, belle & charmante. Beau étoit aussi le pas-

» Près d'eux je me mis en lieu secret. pour n'être vu de l'un ni de l'autre. » La pastourelle, comme gaie & bonne, » parla la première. En vérité, Gui, » dit-elle, mon pere veut me donner un » mari vieux & podagre, mais riche, » Ce sera un mauvais parti, dame Flor, » répondit Gui, s'il vous marie de la » forte, & si vous oubliez celui que » vous choisîtes pour époux. — Gui, » mon cœur a changé à votre égard. » depuis que je vous vois dans la pau-» vreté. — Ah, dame Flor, pauvre qui » est jeune, est bien riche quand il vit » joyeux; & plus riche est-il sans doute » que le vieux riche, qui passe toute » l'année dans la tristesse : l'or & l'ar-» gent ne peuvent lui donner de la

» joie. — Malgré ce que je viens de » vous dire, Gui, je vous porte un véri-» table amour. Ne vous chagrinez point,

» ami: mon cœur est fidelle & sincère.

» Du lieu d'où je les avois écoutés, » je vins vers eux au petit pas & sans » bruit. Je les trouvai s'embrassant, comme navrés d'amour & remplis d'une » mutuelle joie. Je les saluai; mais sa-» chez qu'on ne me rendit pas mon sa-» lut. La pastourelle, de mauvaise hu-» meur, me dit : Seigneur, que Dieu » confonde quiconque trouble les passe-» tems joyeux du beau blondin! - Pour-» quoi, dame Flor, vous fâchez-vous » plus que Gui contre moi, de me voir » ici? — Eh! comment favez-vous si bien nos noms, feigneur? — Je ne les » fais bien, dame Flor, que parce que » j'étois ici près : je les ai entendus, de » même que votre dispute. — Seigneur, » nous n'avons fait ni trahison ni solie. Bergère qui prend garde à soi, s'en

» trouve

#### DES TROUBADOURS. 385

- trouve toujours bien. La conversation
- » finie de la forte, je me retirai, sans
- » troubler davantage leur bonne intelli-
- » gence. «

Dans une tenson de Jean Estève avec Jutgé, il s'agit de savoir lequel mérite la présérence, de deux amans, dont l'un est puissant & riche, l'autre est pauvre & endetté. Jutgé se déclare pour le second, parce qu'il n'a point d'affaires dans la tête, qui l'empêchent de se livrer à l'amour; qu'il est toujours gaillard, tandis que le riche est toujours occupé de son argent. Un homme pauvre & endetté toujours gaillard, sans affaires dans la tête! La question se traite contradictoirement, à l'ordinaire, & sinit par le choix des juges.



Tome III.

R

### TROUBADOURS INCONNUS.

Ou dont les articles sont peu importans.

Nous avons inséré dans le corps de cet ouvrage des articles de troubadours inconnus, mais dont il nous reste quelque pièce curieuse pour l'histoire, ou intéressante par la singularité. La plupart de ceux ci n'ont rien laissé même de médiocre, qui soit parvenu jusques à nous.



AIMAR JORDANS. Nous avons de lui deux pièces fort obscures, dont le texte est corrompu & tronqué.

AIMAR DE LA ROCAFI-CHA. Trois pièces galantes, où il n'y a rien de remarquable.

#### DES TROUBADOURS. 387

AIMERI. Une apologie de l'amour. Une tenson avec Albert sur le
rien. Autre tenson avec Bergedon, pour
décider lequel vaut le mieux, d'aimer
sans être aimé, ou d'être aimé sans aimer. Autre tenson encore moins judicieuse avec Pierre Dupui, sur le oui &
le non.

'ALBERT CAILLA. Ce sut un jongleur de l'Albigeois, homme de peu de talent, disent nos manuscrits; mais qui se sit aimer de ses voisins & des dames.

• Il est facile de connoître son peu de talent, par la seule pièce que nous ayons de ce poëte. C'est une invective contre les semmes, en termes les plus grossiers & les plus obscènes. Il déplore la solice de ceux qui s'attachent à elles, comme il a fait autresois. Mais il semble n'en vouloir qu'aux jeunes, & conseille d'aimer les vieilles.

#### 388 Hist Littéraire

ALEGRET. Trois chansons où il déclame contre la corruption du siècle.

ALEXANDRI. Une mauvaile tenson avec Blacasset.

ALMENS DE CASTEL-NAU. Cette dame aimoit Gui de Tournon, qui se rendit coupable envers elle, sans lui demander pardon de sa faute. Madame Issaut de Capnion lui adressa des vers, pour la prier de pardonner à son chevalier. Elle répondit par ce couplet;

» Si se savois que Gui de Tournon » se repentir de l'insigne tromperie qu'il » m'a faite, il seroit juste de lui faire » grace. Mais il me siéroit mal d'avoir » pour lui des égards, puisqu'il persé-» vère dans ses torts. Si vous le portez » à s'en repentir, je suis prête à me lais-» ser sléchir en sa faveur par vos priè-» res. « ARMAND ou NARMAND. Tenson avec Bernard de la Barral, sur le choix à faire entre une semme belle de visage, mais qui ne seroit pas bien faite, & une autre parsaitement bien faite, mais dont la figure ne seroit pas jolie.

ARNAUD D'AGANGE, Chanfon où il se plaint des rigueurs de sa maîtresse.

ARNAUD DE BRANCA-LEO. Il demande pardon de ses péchés au doux agneau par qui le monde sut délivré de l'enser.

ARNAUD D'ENTREVENAS.

Il fut contemporain de Blacas. Après avoir fait l'éloge d'un air composé par celui-ci, il ajoute que la chanson de Blacas, sur cet air nouveau, eût été meilleure, s'il y avoit parlé des monta-R iij

gnes, des prés, des fleurs, des vergers; des feuilles, des longs jours du mois de mai, de l'herbe de la Saint-Jean, de la Pâque-fleurie, de l'Espagne, de l'Allemagne, de la France, de la Lombardie, & de plusieurs héros de romans, dont le critique fait l'énumération. C'est la seule pièce que nous ayons d'Arnaud d'Entrevenas. Il est facile de se consoler de la perte des autres.

ARNAUD PLAGUES. Deux chansons triviales, attribuées même à différens auteurs.

ARNAUD SABOTA. Chanfon d'amour.

de lui qu'une seule pièce, mais où l'on voit la grossiéreté & l'indécence qui caractérisoient souvent les poëtes. C'est une dispute de troubadours.

#### DES TROUBADOURS. 391

Bertrand d'Auret reproche à Péguilain la grande fortune qu'il a fâite par des bassesses. Péguilain reproche à d'Auret son cœur faux, traître, plein de tromperie, de méchanceté, de débauche & de folie. Lambert, à qui on reproche le putanisme, s'en fésicite comme du don le plus précieux, & dit en termes obscènes qu'il a quitté l'habit ecclésiastique pour jouir plus à son aise de cet avantage.

AUSTAU DE SEGRET. Sirvente pour déplorer les maux des croifades, & pour inviter Edouard I, roi d'Angleterre, à réparer les pertes que Henri III, son prédécesseur, a faites en France.



L'évêque de BAZAS. Chanson où il se dit amoureux d'une dame, de taille gentille; aux yeux de saucon tiré de la

Riv

mue; bouche riante, toujours prête à bien dire; & peau plus douce à sentir que rasoir sur chair nue. Il ajoute qu'il ne l'aime point par amour, & qu'il sera content si elle daigne seulement l'écouter.

#### BÉRENGER DE PUIVERT.

Il y a un château de Puivert dans le diocèle de Toulouse. Bérenger en porta le nom, sans doute, comme du lieu de sa naissance. Nous avons de lui deux pièces, remarquables seulement par une platte grossiéreté.

» Que Dieu me redresse mes mains, pui ont perdu cent sous. Que j'en sais mauvais gré aux dés! J'ai eu beau pour tantôt subtilement, tantôt uniment, sans qu'ils m'aient sait gagner de quoi m'acheter une chemise, pour couvrir mes coudes rongés de galle.

» Puisque je ne suis pas heureux au jeu, » je devrois l'être en amour. «

Dans l'autre pièce, il apostrophe une

vieille trompeuse putain (c'est l'expression de norre troubadour) qui le poursuit; il l'avertit de ne pas croire qu'il la récompensera de ses rides : non, il ne payera point pour une vieille aux cheveux blancs, comme si c'étoit une jeune personne. Quel abus de la poésie!

BERNARD. Tenson pour & contre l'amour. Autre tenson avec Elias sur cette question: » Lequel de deux amans » aime le plus sa maîtresse; celui qui en » parle sans cesse à tout le monde, ou » celui qui y pense toujours sans en par- » ler. « Elias est pour le premier, parce qu'on ne sauroit se taire sur un objet dont on est plein; Bernard pour le se-cond, dont le silence est une discrétion inspirée par l'amour.

BERNARD ALAHAN DE. NARBONNE. Sirvente pour inviter: les chrétiens à la croisade.

RV

BERNARD DE LA SOLA. Aubade, où il avertit les galans de se retirer, parce que les maris arrivent.

- BERNARD SICART DE MARJEVOLS. Sirvente, où il déplore les ravages que les François ont faits dans le Languedoc pendant la guerre des Albigeois. » En quel état, dit-il, vous ai-je vues, pauvres villes à Et qu'est-ce de vous maintenant? «

MON. De trois pièces que nous avons de lui, les deux premières ne sont bonnes qu'à prouver son existence dans le douzième siècle: la dernière est une invective contre les grands seigneurs, terminée par un couplet où il se sélicite en termes obscènes des saveurs de sa maîtresse.

BERNARD TORTIS. Chang

fon contre les faux amans & les fausses maîtresses.

BERTRAND. Tenson avec Gausbert, où Bertrand soutient qu'il y a plus de prosit à aimer les vieilles que les jeunes, parce que des vieilles on en fait ce qu'on veut, & elles payent; au lieu que les jeunes sont coquettes, capricieuses, persides, & se sont payer. Gausbert est pour les jeunes, parce qu'il y a plus d'honneur & de plaisir avec elles. Trois autres pièces sans intérêt.

BERTRAND DU PUJET.

Il fut, disent nos manuscrits, un noble châtelain de Provence, brave chevalier, généreux & bon guerrier, qui fit de bonnes chansons & de bons sirventes. La maison du Pujet étoit en effet de la plus ancienne noblesse de Provence: Quant aux pièces du troubadour, elles se rédui-R. vi

fent à deux chansons & un sirvente, fort au-dessous de l'idée qu'en donne l'historien, puisque nous n'en pouvons rien tirer de supportable.

BISTORTS DE ROUSSIL.
LON. Couplet où il remercie son ami
Montans de l'avoir repris de ses sautes.
Autre couplet contre la fausseté & la
luxure du clergé. » Si c'est-là, dit-il, le
» chemin du paradis, je tiens pour sou
» S. Laurent de s'être sait rôtir. «



CERTAN. Tenson avec Hugues.

J'aime de tout mon cœur une dame,

dit Certan; mais l'excès de mon amour

& de ma discrétion me porte à faire le

galant auprès d'une autre; ce que la

dame que j'aime uniquement ne veut

pas permettre: croyez-vous que ce

so soit bonne ou mauvaise volonté de sa

part?

#### DES TROUBADOURS: 397

Hugues répond: » Cette beauté ne vous aime point, puisqu'elle ne veut » ni vous accorder ses faveurs, ni per » mettre que vous recherchiez celles » d'une autre. « Certan soutient que c'est par bonne volonté qu'elle s'oppose à ce qu'il change d'amour. Ils prennent pour juger le roi d'Aragon.

COMTE DE \*\*\*. Tenson avec Guillaume sur cette question: » Si une » dame également aimée par deux che-» valiers de mérite, doit présérer le plus » riche au plus pauvre? « Guillaume prétend qu'il y a plus d'honneur & de sureté à élever le pauvre; le comte, que le riche étant en état de faire de plus grandes actions, il y a plus de gloie re à le choisir.

Le COMTE DE RHODE Z. Voyez Hugues de Saint-Cyr.



DIODE DE CARLUS out CAYLUS. Couplet à un jongleur, à qui il reproche d'avoir moins l'air d'un jongleur que d'un marchand. Celui-ci répond qu'il est venu pour lui vendre de l'honneur & du mérite.

DURAND DE CARPEN-TRAS. Sirvente contre le vieux prince de Tor, qu'il choisir parmi les mauvais barons comme le pire: il se reproche de l'avoir loué autresois: il est bien aise de lui dire en face qu'il rétracte ses louanges. (Le Tor est une petite villa entre Avignon & Carpentras.)



L'ECUYER DE L'ISLE. Pièce où il se plaint d'une maîtresse infidelle; qu'il est résolu de quitter.

ELIAS FONSALADA. Selon nos manuscrits, il sut de Bergerac dans le diocèse de Périgueux, homme de belle figure, fils d'un bon bourgeois qui s'étoit fait jongleur: il ne sut pas bon troubadour, mais bon auteur de nouvelles: il étoit homme de bonne compagnie.

Il ne reste de lui que deux chansons d'amour très-médiocres, adressées au roi d'Aragon.

ESPERDUT. Chanson triviale. Sirvente contre les lâches & mauvais seigneurs.

ESQUILHA. Tenson avec Jozie! fur un sujet de galanterie dont il conviendroit peu de parler.



FABRE. Tenson avec Falconer; où its jouent, en mettant chacun au jeur quelque méchant baron, dont ils pesent la valeur. C'est une occasion de décrier.

beaucoup de seigneurs, entre autres, Gui de Cavaillon, Guillaume de Sabran, le seigneur de Courteson, & son oncle le seigneur de Meaillon, le seigneur de Berre, &c.

FABRE DUZES. C'est le troubadour, selon Grescimbéni, qui achetales ouvrages d'Albert de Sisteron, qui voulut s'en faire honneur, & qui surpuni de ce plagiat par le souet, comme le raconte Nostradamos. Nous avons de lui une mauvaise chanson galante, & un poème de morale où il n'y a que de fades lieux communs.

## FAIDIT DE BELESTAR. FOUMIT DE PERPIGNAN.

FORTUNIEY. Nous n'avons qu'une mauvaise pièce de chacun de cestrois troubadours.

Le FRERE MINEUR ou LE MOINE DE FOISSAR. Prière à la Vierge, pour obtenir le pardon de ses péchés.

NAME OF THE PARTY OF THE PARTY

GARIN LE BRUN. C'étoit un noble châtelain du diocèse du Pui-Sainte-Marie; bon troubadour, selon nos manuscrits, mais qui ne composa que des tensons: il reprit les dames avec beaucoup de vigueur, en leur remontrant la manière dont elles devoient se conduire. Nous n'avons point ses ouvrages.

GAUCELM ESTUCA. Chanfon triviale.

GIRAUD D'ESPAGNA DE TOULOUSE. Trois chansons d'amour. Il y est parlé de Charles, comte d'Anjou & de Provence.

## 402 HIST. LITTERAIRE GIRAUD DU LUC. Deux fire ventes inintelligibles.

GIRAUD DE SALAGNAC.
Trois chansons triviales. Nos manuscrits nous apprennent qu'il sut du château de Salagnac en Querci; qu'il composa de bonnes & jolies chansons, des descorts & des sirventes. Don Vaissette le place au commencement du treizième siècle. Peu importe assurément de constater son époque.

GIRAUD DE TINTIGNAC.
Quelques vers de lui, cités dans le Breviari d'amor.

GUI FOLQUEIS. Il devint évêque, après avoir composé une pièce dévote contenant les sept alégresses de la Vierge; savoir, 1°. la salutation de l'ange Gabriel, 2°. l'adoration des Bergers, 3°. l'adoration des Mages, 4°. la résurrection de Jésus-Christ, 5°. son ascension, 6°. la descente du Saint-Esprit, 7°. l'assomption de la Vierge. Le titre porte: Cette Alégresse a été diétée par monseigneur Gui Folqueis, & il accorda cent jours d'indulgence, quand il sut évêque, à ceux qui la réciteroient.

Les indulgences s'attachoient déjà à de petites pratiques: celle-ci devoit être

du goût de l'auteur.

Il ne sera pas inutite d'observer que dans ces livres de prières faits pour nourrir la dévotion du peuple, on trouve des alégresses de la Vierge dissérentes pour le fond de celles-ci, mais toujours au nombre de sept.

GUIGO DE CABANAS & ESQUILETA. Deux couplets alternatifs, sur la générosité des seigneurs, de Roger en particulier.

GUILLAUME. Tenson, sur

cette question intéressante: Lequel vaux le mieux, de la science ou de la richesse? Il se déclare pour la science, qui est un bien plus solide & plus stable. L'autre interlocuteur, anonyme, présere la richesse, parce qu'avec elle on jouit de tout, & on a les savans même à sa disposition. (Ces savans là étoient sans doute des âmes vénales ou des parasites.)

On choisit pour juge le seigneur Romieu, peut-être Romieu de Villeneuve, dont nous avons tant parlé dans l'article du Comte de Provence, où nous renvoyons le lecteur.

GUILLAUME AMÉLIER DE TOULOUSE. Ses pièces prouvent qu'il vivoit vers la fin du douzième fiècle; puisqu'il parle du jeune roi d'Angleterre Henri, & du preux comte Richard son frere. Ce jeune roi étoit le fils aîné de Henri II, couronné du vivant de son pere: il mourut en 1183.

#### DES TROUBADOURS. 405

Les ouvrages d'Amélier sont quatre sirventes, qui ne contiennent que de vagues déclamations contre la tyrannie, l'avarice & la fausseté des seigneurs; contre le clergé, les moines & les François; contre la méchanceté du siècle, la décadence de la noblesse & de la jonglerie. Il les adresse au comte d'Astanac, dont il fait l'éloge, ainsi que de sa semme.

GUILLAUME DE BRIARS.
Chanfon d'amour.

GUILLAUME FABRE, bourgeois de Narbonne. Deux pièces peu intéreffantes, l'une contre la dépravation du fiècle, l'autre contre les divisions des princes qui empêchent le succès de la croisade.

GUILLAUME GASMAR. Crescimbéni conjecture que ce trouba-

dour est le même que Guillaume Adhémar. Nous ne le connoissons que par une tenson avec Ebles de Seignas, sur un sujet tout nouveau: » Lequel a plus » de souci & de chagrin, ou le débiteur » qui, ayant une grosse somme à payer, » n'a ni or, ni argent, ni espérance d'en » avoir; ou l'amant qui chérit tendrement une maîtresse sans en pouvoir » rien obtenir? «

Ebles répond: » Jamais homme n'a sété plus maltraité de l'amour, ni plus sobéré de dettes que moi. Ainsi je puis parler, comme ayant expérimenté l'un se l'autre. Le tourment des créanciers est incomparablement plus cruel que tous les maux de l'amour; et il n'y a rien de pire que de s'entendre dire de tous côtés, Vîte qu'on me paye. « Guillaume soutient le contraire, parce qu'on peut, selon lui, appaiser par de belles paroles un créancier, mais qu'il n'y a point de remède contre les maux de

l'amour. Il étoit sans doute dans l'ivresse de cette passion.

#### GUILLAUME GODI.

GUILLAUME HUE D'ALBI. Chanson galante de chacun de ces deux troubadours.

GUILLAUME D'IEIRAS. Pièce dévote pour demander la rémission de ses péchés.

GUILLAUME DE LIMO-GES., Sirvente contre la dépravation du siècle.

GUILLAUME RÉMOND.
Tenson avec Poncet, où il s'agit de décider, Lequel est le plus aimé de sa maîtresse, de l'amant à qui elle donne, ou de celui de qui elle reçoit. Quelques autres pièces aussi peu intéressants.

## 408 HIST. LITTERAIRE GUILLAUME DE SALONIE. Chanfon triviale.

GUILLEM D'ANDUSE. Pièce où l'auteur, combattu par la raison qui lui dit de ne plus aimer, & par la folie qui le presse de continuer ses amours, s'abandonne à la dernière, malgré les rigueurs de sa maîtresse.

# GUILLEM D'AVEPOLH. Deux pièces, dont l'une est une longue oraison en forme de litanies, adressée à la Vierge pour obtenir le pardon de ses péchés; l'autre est une pastourelle, dont voici le sujet.

Le troubadour rencontre une bergère, vêtue d'un furcot noir, avec une
cape grise sans sourrure, occupée à faire
un chapeau de fleurs. Il la prie d'amour,
sur ce qu'il l'a entendue se plaindre que
ses beaux jours s'écoulassent sans amant.
Il lui offre de vendre son roussin pour
lui

bes Troubadours. 409 lui acheter des gants, une ceinture, une cornette, & un habit de brunette. A cette condition, elle accepte l'amant, qu'elle nomme jongleur; mais elle ne lui veut rien accorder, pour ne pas donner des cornes à son mari, & parce qu'elle est retenue par les prédications de frere Jean. Ainst ils se séparent.

GUILLEM DE BÉSIERS. Il nous reste de ce moine troubadour une chanson galante, avec une complainte sur la mort du brave Raimond Trancavel, vicomte de Bésiers, assassiné en 1167, dont nous avons raconté ailleurs la fin tragique. (Voyez Ogier.) Le poète parle comme témoin oculaire de ce meurtre, & dit que Trancavel a été tué inhumainement par des renégats, de la race de Pilate.

GUIRAUT. Pièce adressée à Hugues de Saint-Cyr, où l'on voit qu'il Tome III. S 410 HIST. LITTÉRAIRE avoit donné des conseils à ce jongleur, dont celui-ci s'étoit bien trouvé.



HAMENS ou AMEDÉE DE LA BROQUEINE. Deux chanfons galantes.

HENRI. Tenson avec Arrer, à qui l'on fait cette demande, » Lequel une » dame doit choisir pour amant, de » deux chevaliers égaux en courage & » en sentimens, dont l'un est simple, » peu aimé & considéré, & l'autre, al- » tier, semble avoir gagné & subjugué » tout le monde. « Arrer décide pour le second, parce qu'il est en estime & en honneur; Henri pour le premier, parce qu'une dame se rend plus recommandable, quand elle résorme & fait valoir un homme de peu d'esprit.

HENRI, comte de Rhodez. Voyez GIRAUD RIQUIER.

#### DES TROUBADOURS. 411

HUGUES. Tenson avec Bertrand de Saint-Félix. Hugues lui demande, 

Lequel il aimeroit le mieux, qu'une 

dame de mérite, pleine de beauté & 

de courtoisse, qui n'aima jamais, qui 

ne su jamais fausse ni trompeuse, le 

priât d'amour, ou qu'il sût obligé de 

l'en prier. « Bertrand présere d'être 
prié. Hugues veut qu'une dame se fasse 
prier.

Autre tenson avec Bertrand sur ce sujet: Un chevalier avoit une maîtresse, avec laquelle il vivoit en parfaite intelligence. Il a fait une absence si longue, qu'il n'ose plus se présenter devant elle: il est sûr qu'en la voyant il perdra ses bonnes grâces Doit-il se tenir toujours éloigné, plutôt que d'aller perdre entièrement son amitié pour le plaisir de la voir? » J'irois la voir, dit » Bertrand. Je la trouverois animée de » la plus violente colère; mais il y auroit bien du malheur, si je ne l'appai-

» fois à la fin. « Hugues foutient que c'est-là une présomption indigne d'un véritable amant.

HUGUES, (fans furnom, comme le précédent.) Tenson avec Beausson. Il s'agit de décider. Laquelle de ces quatre amitiés vaut le mieux; celle d'une dame & d'un amant rempli de mérite, qui s'aiment sans réserve & vivent ensemble avec toute la politesse de gens d'honneur; ou celle d'un noble & brave chevalier, qui aime une jeune demoifelle, belle, gracieuse, qui ne lui refuse rien; ou celle d'une noble dame que l'amour a forcé d'aimer un beau & brave jeune homme, de 'a plus grande espérance; ou enfin celle d'une jeune fille parfaitement belle, pour un jeune garçon parfaitement beau, tous deux dans la faison d'aimer, invités par l'amour même à s'embrâser de ses premiers feux, comblés par lui de tous les biens.

DES TROUBADOURS. 413 qu'il peut répandre sur deux jeunes cœurs. Beausson dit là-dessus : » Il sied » bien à un brave chevalier de faire la » conquête d'une dame de grande con-» sidération; & c'est l'amour de la gloi-» re qui forme leur liaison, & l'amour » n'y entre que par emprunt. A l'égard » du galant chevalier qui caresse si bien » la jeune fille, cette union n'a rien de » délicieux : car il a déjà eu quantité e d'autres aventures; & il n'y trouve » point la source abondante de plaisirs » qui ne vient que du tendre amour. » Pour la noble dame qui aime un jeune » homme, cet amour semble forcé, & ne peut durer long-tems : la dame est » sur le retour, & le jeune homme ne » fait que d'arriver. Mais, lorsque les p cœurs de l'aimable jeunesse sont réunis par les mains de l'amour, c'est » alors que l'on goûte une joie pure, » sans mélange d'artifice. « Hugues con-Sent à cette décision.

HUGUES DE LA BACA-LARIA. Nos manuscrits disent que Hugues de la Bacalaria fut du même lieu que Gaucelm Faidit, c'est-à-dire du bourg d'Uzerche dans le Limousin; qu'il fut médiocre jongleur, fréquentant peu les cours, & par conséquent peu connu; homme courtois d'ailleurs, bien fait & bien appris; qu'il composa de bonnes chansons, de bonnes tensons & un bon descorts. Crescimbéni ajoute, sur la foi d'un manuscrit du Vatican. qu'il fleurit du tems de Gaucelm Faidit & de Savari de Mauléon. Dans la vie de ce dernier, nous avons rapporté une tenson qui a pour interlocuteurs ces trois poëtes. On ne trouve que deux pièces de Hugues de la Bacalaria, dont une versifiée avec un mélange régulier de rimes masculines & féminines.

HUGUES CATOLA. Tenfon avec Marcabran, pour & contre l'amour.

DES TROUBADOURS. 415 Dialogue entre un amant & une maîtresse, qui se reprochent leur insidélité.

HUGUES DE MUREL. Fragment d'une pièce contre les seigneurs qui n'aiment point à donner, qui promettent beaucoup & qui tiennent peu.



JEAN D'AGUILEN. Chanson, dont l'envoi est au comte de Toulouse, à qui il proteste que, s'il a dit du mal de lui en chantant, & menti en le blâmant, il dira la vérité en le louant, pourvu que ce comte cesse de lui vou-loir mal.

JEAN LAG. Tenson avec Ebles; aussi obscure que peu intéressante.

JORDAN BONELL on Siv

BORNEIL. Quatre chansons triviales, attribuées à différens auteurs.
Nos manuscrits disent néanmoins que
Jordan composa beaucoup de bonnes
chansons, pour madame Natibors de
Montpellier, qui avoit épousé en premières noces le comte d'Angoulême, &
qui fut mariée ensuite au seigneur de
Montausier, de Barbésieu & de Chalais. Crescimbéni en parle comme nos
manuscrits. Jordan Bonell étoit de Saintonge, de la marche de Poitou.

JOSBERT ou GOUSBERT. Tenson avec Pierre Bermond, sur ce sujet. Une dame a deux amans; elle ne fait que d'amoureux semblans à l'un; à l'autre, elle donne en cachette un baiser. Lequel vaut le mieux?

JOYAT DE TOULOUSE.
Pastourelle triviale.



DES TROUBADOURS. 417

MAÎTRE ISSAUT DE CA-PRION. Couplet pour prier madame de Castelnau de pardonner à Gui de Fournon, dont elle certifie le repentir. Autre couplet, où elle dit qu'une dame fait une grande folie de se livrer à un grand seigneur, plutôt qu'à un simple gentilhomme.

#### IZARN DE REZOLS.

IZARN MARQUIS. Chanson triviale de chacun d'eux.



LAMBERTI DE BANA-ZET. Six chansons galantes.

LANTELIN. Tenson avec Rémond, dont voici le sujet. Une semme a un galant; le mari jaloux, se doutant qu'ils se veulent du bien, les empêche de s'en donner des témoignages lors-

qu'ils sont ensemble : lequel des trois fouffre davantage? Rémond dit que c'est l'amant & sa maîtresse, qui meurent de langueur, voyant, comme Tantale, ce qu'ils désirent avec avidité, sans pouvoir en jouir. Lantelin prétend que c'est le mari, par l'envie qu'il porte au bonheur de l'amant, & par le désespoir qu'il a de l'insidélité de sa femme.

LEMOZI. Dialogue avec Bernard de Ventadour, sur les amours de ce dernier.



MAÎTRE ERMENGAUD DE BÉSIERS. On a de lui un gros in-folio manuscrit, intitulé Breviari d'amor, d'où il n'y auroit guère à tirer que des remarques d'érudition.

MARCOUT. Deux sirventes in intelligibles.

MARQUIS. Tenson avec Giraud Riquier, nullement intéressante.

MONTAN. Défi dans les termes les plus obscènes, fait à ce troubadour par une semme qui avoit entendu vanter des prouesses, & à qui il répond sur le même ton.

MONTANT. Sirvente au comte de Toulouse, pour l'exciter à délivrer ses états du ravage des François.



NABIERRIS DE ROMAN. Elle loue une autre dame dans une pièce, où elle semble parler au nom d'un amoureux qui fait sa déclaration d'amour.

NAZEMUR LE NOIR. Chateil-Viel d'Albi fut la patrie de ce troubadour, homme courtois & beau parleur, que les nobles & grands hom-S vi

mes considérèrent beaucoup, principalement Pierre II roi d'Aragon, & Raimond VI comte de Toulouse. Ce dernier lui donna des maisons & des terres. Il sit des chansons médiocres. C'est à quoi se réduit son histoire.

Ses pièces, au nombre de cinq, prouvent la médiocrité de son talent. L'amour y est désigné par le nom de roidieu. Dans la dernière, l'auteur souhaite de vivre autant qu'il a vécu, pour réparer par de bonnes œuvres le mal qu'il a fait. Il témoigne un grand repentir, & se consie en la miséricorde divine. Ce sont des lieux communs de dévotion; comme le reste, des lieux communs de galanterie.

#### NICOLET DE TURIN.

Couplets avec Hugues de Saint-Cyr fur une aventure galante. Voyez FOLQUET DE ROMANS.



OLIVIER DE LA MOR. Fragment où il désire d'avoir quelque neveu de mérite, n'ayant point d'enfant qui lui ressemble.

OLIVIER LE TEMPLIER. Sirvente, où après avoir déploré la mort du bon roi S. Louis devant Tunis, il invite tous les vaillans chevaliers, & particulièrement le roi d'Aragon, à faire les plus grands & les plus prompts efforts pour réparer ce désastre. C'est peut-être ici le même troubadour qu'on a vu nommé ailleurs le Chevalier du Temple.

L'OSTE. Chanson commune.

OZILS DE CADARTS. Pièce qui renferme des avis aux galans.



PALAIS. Sirvente contre les mauvais seigneurs. Autre sirvente contre la

422 HIST. LITTERAIRE témérité d'une foule de gens sans talens; qui se mêlent de faire des vers.

PAUL LANFRANCHI DE PISTOYE. Ildest à présumer, suivant l'observation de Salvini citée par Crescimbéni, que le copiste a mis Pistoye au lieu de Pise, l'illustre famille des Lanfranchi étant de cette dernière ville. Du reste, on ne connoît ce troubadour que par quelques fragmens de pièces. où il se montre ennemi des François. Il fouhaite tous les maux imaginables à la maison d'Anjou, nouvellement établie à Naples, & toutes sortes de malheurs: aux François, qui oppriment la nation italienne. Les Provençaux se disoient opprimés par eux comme les Italiens ; mais la cour & l'armée du roi de Naples n'étoient-elles pas composées de Provençaux?

PIERRE BUSE. Une pièce fost

bes Troubadours. 423 obscure, qui semble avoir été saite à l'occasion de quelque loi contre le luxe des habits. L'auteur déclame contre les cordeliers & les jacobins, apparemment promoteurs de cette loi; il prie le pape, ainsi que le roi d'Aragon, de la révoquer.

PIERRE DE BERGERAC, On a seulement de lui une pièce fort obscure, où il se déclare pour le roi d'Aragon, contre Guillaume de Montpellier, & parle avec joie des guerres que leur dissérend doit allumer. Ce Guillaume étoit fils du second lit de Guillaume VIII, seigneur de Montpellier, dont la fille aînée avoit épousé Pierre II roi d'Aragon. En vertu de ce mariage, Montpellier devoit passer aux ensans de Pierre. Mais pour mortisser sa semme Marie, dont il étoit dégoûté, il céda la seigneurie à Guillaume son beau frere. Marie en appela au pape, car les papes

# 424 HIST. LITTERAIRE

jugeoient de tout; & alla même à Rome où elle obtint un jugement favorable. Elle y mourut quelque tems après. Jacques I, fils de Pierre II, voulut reprendre Montpellier sur Guillaume, & y réussit, quoique ce dernier se sût mis sous la protection du roi de France Philippe-Auguste.

# PIERRE DE CARAVANA.

Un sirvente, dont chaque couplet sinit par ce refrain, Gardez vous bien, Lombards. Il y exhorte les Lombards à se bien désendre contre l'empereur (Frédéric II), qui rassemble de grandes forces pour les assujettir. Ressouvenezvous des braves barons de la Pouille,
à à qui il n'est resté que les murailles de
leurs maisons; & songez qu'il vous en
resouvera tout autant. Je ne puis me
résoudre à aimer les Allemands. Le
cœur me soulève, lorsque j'entends
quelqu'un pronouser leur jargon, Il

bes Troubadours. 425 me semble entendre un aboiement de chiens enragés. a

Si Frédéric II n'avoit pas eu contre lui les papes; les Italiens, selon toute apparence, auroient appris à se plier sous la domination allemande, comme ils ont fait depuis malgré la supériorité de leur langage.

PIERRE CAMOR ou CAMO. Chanson triviale. Crescimbéni prétend que ce troubadour est le même que Pierre Camo, marchand de Toulouse en 1320, l'un des sept présidens de l'académie du Gai-faber, aujourd'hui des Jeux Floraux.

PIERRE DE COLS D'AR-LES. Chanson des plus communes.

PIERRE DE DURBAN & PIERRE DE GAVARET.
On trouve en 1226 un Pierre de Dur-

# 426 HIST. LITTERAIRE

ban, parmi les chevaliers qui assistèrent comme témoins à un traité d'alliance entre les comtes de Toulouse & de Foix. (Hist. du Languedoc, t. 3.) C'est peut-être un de nos deux troubadours. Les seigneurs de Durban & de Gavaret étoient gentilshommes du Toulousain. Nous n'avons rien à dire de plus dans cet article; car la décence ne permet pas d'y parler d'une pièce très licencieuse en mots couverts, où Durban & Gavaret s'entretiennent sur une aventure de galanterie.

PIERRE DEL VILLAR. Sirvente au sujet de la guerre de Richard I roi d'Angleterre, contre Philippe-Auguste.

PIERRE ERMENGAUD. C'étoit le frere de maître Ermengaud de Bésiers, qui parle de lui dans le Breviari d'amor. DES TROUBADOURS. 427
PIERRE ESPAGNOL. Deux plattes chansons d'amour.

PIERRE GUILLEM. Selon nos manuscrits, ce troubadour étoit de Toulouse, homme courtois, tenant bien son rang entre les nobles; il sit beaucoup de couplets, mais trop; il composa des sirventes satiriques contre les barons, & finit par entrer dans l'ordre de l'Epée, où il mourut. On le voit dans une vignette avec l'habit de cet ordre; une longue barbe, un bonnet vert, une robe incarnat, & une chappe blanche; sur le côté droit, une longue épée, dont le fourreau est rouge, la poignée en haut, & la pointe en bas.

Nous avons de lui une prière à la Vierge, & une chanson où il plaisante Sordel sur le peu de succès de ses pour-suites amoureuses à l'égard d'une comtesse. Rien de remarquable en ces piè-

428 HIST. LITTERAIRE
PIERRE GUILLEM DE
LUZERNU. Deux chansons à la
louange d'une dame.

PIERRE IMBERT. Chanfon triviale.

PIERRE MILON. Six chanfons d'amour.

PIERRE PÉLISSIER. Voyez LE DAUPHIN D'AUVERGNE.

PIERRE TORAT. Tenson avec Giraud Riquier, qui n'a rien d'intéressant.

PIERRE DE VALIERES.
Nos vies manuscrites disent que Pierre
de Valieres étoit de Gascogne, de la
terre d'Arnaud-Guillaume de Marsan;
qu'il su jongleur dans le même tems
que Marcabres; qu'il sit des vers tels

# qu'on les faisoit alors, c'est à-dire, de peu de valeur, où il n'étoit question que de la verdure des seuilles, de l'éclat des sleurs & du ramage des oiseaux; & que ni sa personne ni ses poésies ne surent en grande considération. Ce jugement sur le peu de valeur des vers qu'on faisoit alors, me paroît d'autant plus remarquable, qu'il y a peu de vies de troubadours, où leurs bonnes chansons, leurs bons sirventes, &c, ne soient célébrés.

Selon Nostradamus, Pierre de Valieres sur l'écuyer tranchant de Philippe le Long, comte de Poitiers; il aima une belle & vertueuse dame de la maison de Saint-Séverin, qui a passé de France à Naples; & il se plaint dans une de ses chansons d'être né sous une constellation malheureuse. On voit assez que ce récit ne s'accorde point avec la vie manuscrire.

Nous n'avons de ce troubadour que deux chansons triviales.

# 430 HIST. LITTERAIRE

PISTOLÉTA. Ce poëte avoit pris naissance en Provence. Il sut chanteur d'Arnaud de Marveil; puis il devint trouveur (troubadour.) Il sit des chansons dont les airs étoient agréables. Il étoit bien accueilli des honnêtes gens; mais homme peu amusant, de peu de mérite, & de peu d'usage du monde. Il se maria à Marseille, & se sit marchand: il devint riche, & cessa de fréquenter les cours. C'est ce que dit l'historien provençal; d'où il résulte que Pistoléta sut homme de bon sens plutôt que poëte.

Dans cinq chansons que nous avons de lui, il exprime sa passion pour une dame qui le dédaigne avec fierté. Il parle dans les envois du roi d'Aragon & du comte de Savoie.

Nostradamus ne débite que des rêveries sur son compte, le fait gentilhomme d'un prétendu comte de Poitou, lui fait adresser des chansons à plusieurs dames des plus distinguées; & dit qu'à la fin de chaque chanson, il désiroit fort d'avoir une colombe comme celle de Mahomet, pour leur porter ses messages.

PONS D'ORTOSIES. Deux mauvaises chansons galantes.

PONS SAUREL DE TOU-LOUSE. Voyez Guillaume de Montagnagout.



RAIMOND. Tenson facile avec Rodrigas. Il s'agit de décider entre avoir le mérite de la chevalerie, sans l'amour de sa dame, & n'en avoir que la réputation, avec l'amour de sa dame.

RAIMOND D'ARLES. Cinq chansons à la louange de madame Constance d'Este.

RAIMOND LÉCRIVAIN.

432 HIST. LITTÉRAIRE
Pièce fort obscène, où une semme désie
son mari ou son amant.

RAIMOND MENUDET. Complainte sur la mort du seigneur Daudé ou Déodat, dont il fait un grand éloge. Il invite Boussagues & sa banlieue à pleurer cette perte. (Boussagues est un château du diocèse de Bésiers.) On trouve en 1247 un Déodat de Boussagues. Voyez Hist. du Languedoc, t. 3.

RAMBAUD DE BEAUJEU.
Nous n'avons de lui qu'une pièce, où il
déplore les abus qui règnent dans son
pays. Il veut aller en Lombardie, voir
le glorieux & vertueux roi des Allemands, (apparemment Frédéric II.) Il
se propose d'être réservé dans ses louanges, jusqu'à ce qu'il ait vu par lui-même
celui dont on dit tant de merveilles.

Ce fentiment est d'un homme sage; car la réputation des princes est souvent vent trompeuse, jusqu'à ce qu'ils aient subi le jugement de l'observateur désintéressé. Quiconque loue, sans les bien connoître, ceux que tant de bouches mensongères préconisent toujours par intérêt, ou par prévention, s'expose à être démenti par la vérité. Il n'y a qu'un petit nombre de cas, tel que celui de Frédéric II, où des faits éclatans déposent sur le caractère & sur les principales qualités d'un souverain. Encore faudroitil le voir de bien près, pour apprécier d'un côté son mérite connu & de l'autre ses défauts ignorés.

RAMBAUD D'HIERES. Fragment où il fait l'éloge de madame Sanche, troisième fille de Raimond-Bérenger V comte de Provence.

RENAUD & GEOFFROI DE PON. C'étoient deux freres, gentilshommes de Saintonge dans la mar-Tome III. 434 HIST. LITTÉRAIRE che de Poitou. Ils font interlocuteurs d'une tenson des plus mauvaises.

REFORCAT DE FORCAL-QUIER. Sirvente contre la méchanceté du jongleur Guillem.

RICHARD DE TARASCON. Ce troubadour étoit un chevalier du château de Tarascon, que nos manuscrits louent, selon l'usage, comme bon chevalier d'armes, bon poëte, & bon serviteur des dames. Ses pièces, au nombre de trois, prouvent qu'il étoit contemporain de Gui de Cavaillon, & ne sont d'aucun mérite.

RIGAUD. Pièce voluptueuse où il exprime ses désirs en amour.

ROFIN. Tenson avec sa maîtresse, dont le sujet n'est rien moins que décent. DES TROUBADOURS. 435.
ROSTAN DE MARQUES.
Mauvaise chanson d'amour.



SAÏL DE SCOLA. Il étoit fils d'un marchand de Barjac, bourg du Périgord. Il se dégoûta du commerce, se fit jongleur, & devint ensuite troubadour. Ermengarde \* de Narbonne, protectrice des talens, goûta ses chansons & lui accorda ses bontés. Après la mort de cette princesse en 1198, il abandonna la cour & les muses pour se retirer à Bergerac. Deux chansons galantes qu'on a de lui ne méritent aucune attention. Il est un de ceux dont le moine de Montaudon parle dans la satire des troubadours.

# SIFFRE ou SIFFREN. Ten-

<sup>\*</sup> Nos manuscrits disent Einermunda. Faute de copiste.

436 HIST. LITTERAIRE fon fort licencieuse avec Messer Bertrand.



TAUREL. Tenson avec Falconet, pleine d'injures, qu'ils se disent mutuellement.

LE SEIGNEUR THOMAS. Tenfon avec le jongleur Barnabo, injurieuse de part & d'autre.

TORCAFOLS. Deux sirventes, presque inintelligibles & fort peu intéressans.



LE TROUBADOUR DE VILLE-ARNOUX. Un sirvente historique de ce troubadour a rapport aux démêlés de Guigues XII, dauphin de Viennois, au milieu du treizième siècle. Nous avons dit dans le cours de cet ouvrage,

que le Gapençois & l'Embrunois avoienc été démembrés du comté de Forcalquier en faveur d'un dauphin, qui avoit épousé la seconde petite-fille du dernier comte de Forcalquier. Charles d'Anjou, héritier par sa semme du dernier Bérenger, comte de Provence, voulut reprendre ces pays, dont on sut ensuite obligé

Le poëte dit au sujet de la querelle entre lui & Guigues:

de lui faire hommage.

» Je veux faire sur un air léger un » nouveau sirvente à chanter. J'en ai » bon cœur & bonne envie, & un très» bon sujet. Nombre de gens disent que » le dauphin perd le Gapençois par sa folie. Ce sera bien fait, s'il lui arrive du mal : car le mérite ne lui plaît » point, & il a le cœur aux talons... » Si le comte de Provence vient combattre, il peut sans masse ni bâton, & sans rien risquer, recouvrer ce qu'on a » depuis long-tems enleyé à ses amis, «

T iij

# 438 HIST. LITTERAIRE

Le troubadour fait allusion à une autre guerre du dauphin avec des seigneurs particuliers. Mais ni la chose en elle-même, ni la manière dont il en parle, ne méritent qu'on s'y arrête. Ces minces détails se trouvent dans les histoires des provinces, où l'on est même peu curieux de les voir.

VINCENT. Tenson obscure sur le mérite & les inconvéniens de l'amour.



# PIÈCES ANONYMES.

Nous avons près de vingt pièces anonymes des troubadours. La plupart ne renferment rien de remarquable, & par conséquent doivent rester dans l'oubli. Contentons-nous d'indiquer les autres.

- r°. De deux dames, l'une a un mari impuissant, l'autre un mari extrêmement jaloux: laquelle donne le plus d'espérance à un amant? C'est le sujet d'une tenson, dont les interlocuteurs se nomment réciproquement mon ami, mon cher. L'un se déclare pour la seconde dame, parce qu'une semme d'honneur ne peut soussir long-tems un mari jaloux, & lui fausse infailliblement compagnie; l'autre pour la première, & ses raisons se devinent aisément.
- 2°. Éloge complet de Jeanne d'Este, qui sait valoir le pays d'Este, de Trévise,

T iv

440 HIST. LITTÉRAIRE de Lombardie, de Toscane, & qui réside au château d'Occasion.

3°. Balade, du même genre que les pastourelles dont on a vu plusieurs exemples. Le poëte rencontre une bergère, qui se plaint de ce que ses amis l'ont laissée seule. Il lui offre son amour. La bergère s'en désend par honnéteté; & il la quitte par respect pour sa vertu.

4°. Autre balade. C'est une chanson dont les deux premiers vers se répètent comme un restrain dans tous les couplets. En voici la traduction, non que la pièce soir bien saite, mais pour donner l'idée de ce genre de restrain.

» Mort m'ont donné les beaux semblans » de ma mie, ainsi que ses beaux yeux » amoureux & gais. Je n'y trouve point » de remède, à moins qu'il ne vienne » d'elle. Mort m'ont donné, & c.

» Je viendrai donc devant elle les » mains jointes. Mort, &c. La priant.

DES TROUBADOURS. 441

humblement, quand je pourrai le

» faire, qu'elle m'assiste d'un doux bai-

» fer. Mort . &c.

» Son joli corps est blanc comme la » neige sur la glace. Mort, &c. Sa couleur, fraîche comme rose de mai.

» Mort, &c. Ses cheveux, blonds com» me l'or. Elle est douce & plaisante plus
» que je ne puis dire. Mort, &c.

Dieu n'en fit jamais une aussi belle.

Mort, &c. Et elle ne veut pas me

» donner sujet de l'aimer. Mort, &c. De

» bon cœur pour toujours, tant que je

» vivrai & après la mort, si j'en ai le

» pouvoir. Mort, &c. Ma belle amie est

ren comparaison des autres, comme un

» verre obscur auprès d'un riche rubis

» bafai. Mort , &c. «

5°. Autre balade dans le même goût, dont le refrain est, D'amour je me trouverai bel & bien.

6°. Autre balade avec ce refrain; Quand le jaloux sera dehors.

Tv

# HIST. LITTERAIRE

7°. Pièce galante, où l'auteur dit à fa maîtresse, qu'elle a cinq cents façons polies, dont il ne céderoit pas la moindre pour avoir le Mans ni Tours, ni pour être comte d'Anjou.

Bastéro, dans son livre intitulé Crusca Provenzale, se fonde, d'après Crescimbeni, sur ce passage pour attribuer la pièce au comte d'Anjou. Conjecture hasardée, comme tant d'autres, sans apparence de raison. Bastéro, d'ailleurs, fait une lourde méprise, en traduisant la Mant ni Tors (le Mans ni Tours) par ces mots la main & le cœur.

8°. Dialogue du poëte avec une hirondelle qui lui fait un message de la part de sa maîtresse. La pièce est tron-

quée.

9°. Pièce intitulée Conjé. Ce n'est, à ce qu'it semble, qu'un centon, ou un tissu de morceaux tirés de dissérens troubadours; mais le style en est si naturel & si coulant, malgré les fadeurs de la DES TROUBADOURS. 443

galanterie, que nous placerons ici la pièce presque entière. L'auteur y adresse

la parole à sa maîtresse.

» Je prends congé de vous, & je
» n'eus jamais plus de regret de vous
» quitter. Je vous recommande à Dieu,
» ma mie, vous pour qui mon cœur
» fond & languit; vous qui me plutes
» & que j'aimai plus que toute chose
» du monde, dès le premier instant que
» je vous vis & vous parlai; vous à qui
» je suis plus qu'à moi-même : car la
» nuit, quand je dors, mon esprit s'en» vole vers vous; & j'y trouve tant de
» plaisir, que lersque je m'éveille & m'en
» ressouviens, je suis tenté de crever
» mes yeux, de ce qu'ils s'avisent de veil» ler.....

» Vous êtes ma mort & ma vie. Mais » j'aime mieux recevoir la mort de vous, » que de tenir la vie d'un autre. Cependant vous feriez mal d'aimer mieux p me voir mort que vivant.

T vj

# 444 HIST. LITTERAIRE

» C'est grande folie à moi d'aspirer à » vous. C'en seroit une plus grande de ne pas se plaindre de son mal, au médecin qui peut y apporter remède. » Il faut donc vous faire favoir, dame » de qui je tiens en fief tout ce que je » possede, que je vas & viens sans avoir » de cœur, tandis que vous en avez » deux, le vôtre & le mien. Oui, je » vous déclarerai qu'au moment où vous » prîtes mon petit anneau d'or, vous » m'arrachâtes le cœur du fond de ma » poitrine, que depuis je n'en fus jamais » le maître, & qu'il est toujours resté » dans votre prison.... Auriez-vous » l'inhumanité de faire mourir votre pri-» fonnier? En ce cas, ce qui me con-» soleroit, c'est que je ne saurois mourir » d'une plus belle mort.....

» Je me rends donc à vous sans ré-» serve, soit pour la vie, soit pour la » mort. Dans tous les lieux qu'éclaire » le soleil, on ne vit rien de semblable

DES TROUBADOURS. à vous. Tout ce qu'on y voit me sem-» ble laid, quand je considère la blan-» cheur de votre visage & de votre gorge, votre menton bien tourné. » cette bouche vermeille à qui Dieu ne » sut jamais rien faire d'égal pour bai-» ser & rire joliment, & pour inspirer de » l'amour. J'en suis alors tellement em-» brâlé, que je ne sais ce que je dis, ni » ce que je fais. Quand je vois vos bel-» les dents plus blanches que l'argent le » plus pur, votre coloris naturel tel que Dieu le fit, sans rien de plus; je suis » tellement transporté d'amour, que je ∞ ne réponds rien à ceux qui me par-» lent. Quand je vois votre nez charmant, vos fourcils parfaits, vos yeux riants, votre beau front si blanc, yos m jolis & blonds cheveux plus reluifans » que l'or, je suis tout éperdu & rêveur, » au point de ne savoir si je suis mort ou en vie.

Je n'oserois, madame, vous expli-

# 446 HIST. LITTERAIRE

puer mes sentimens; mais si vous vous lez me regarder, mon visage vous dira que vous êtes celle qui me fait mourir. Si vous venez à comparer votre beauté & votre mérite avec le peu que je vaux, je dois me préparer à des tourmens éternels.

Dependant votre noblesse & celle de votre lignage ne doivent pas me porter préjudice; car, en amour, on ne doit point avoir égard à la haute naissance ni au rang distingué. Entre amans loyaux, l'amour rend tout égal. En amour, dit Salomon, merci vaut mieux que raison. Je dois donc la trouver en vous cette merci, puisqu'il n'y a rien au monde que j'aime autant que vous.

» Hélas! que n'avez-vous la moitié, » le tiers ou le quart du mal que j'en-» dure! Vous fauriez alors en quel état » je suis. Mais non, vous ne sentez rien » de la peine qu'amour me cause....

# DES TROUBADOURS. 447

» L'apologue de la fable du renard es est bien vrai : tel croit se chausser, qui se brûle. Au premier abord, je » n'hésitai pas de m'approcher de vous; » & vous, d'une saçon gracieuse, me tendîtes un filet, dont je ne m'aperçus » que quand j'y sus pris. Vous vous » jetâtes à mon cou, en me disant que » j'étois votre premier ami, & que je » serois le dernier. Je voudrois même » avoir donné un œil pour que cela sût » ainsi.

» Je fais, madame, qu'il y a trop » de vanité à l'exiger.... Mais si vous » me tenez toujours dans la perpléxité » où je languis, je serai comme André » de France, qui mourut pour sa mie: » elle s'en repentit, mais trop tard. » J'éprouverai le même sort, madame, » si vous n'avez pitié de moi; & si vous » ne me soulagez au plus vîte, vous me » trouverez mort.

» C'est une vérité incontestable, nous

# 448 HIST. LITTERAIRE, &C.

» la trouvons dans l'écriture, qu'une dame

p qui tue son ami à son escient, ne verra

» jamais Dieu. «

C'est ainsi qu'on abusoit de tout.

Fin du troisième & dernier Volume.

# TABLE

ALPHABÉTIQUE

DES

PRINCIPAUX TROUBADOURS.



### A

AICARTS del Fossat, tome II, p. 326. Aimeri de Belenvei ou Belenoi ou Beauvoir; tome II, p. 331. Aimeri de Belmont, tome II, p. 340. Aimeri de Péguilain, tome II, p. 232. Aimeri de Sarlat, tome II, p. 427. Albert de Sisteron, tome III, p. 180. Albert, marquis de Malaspina, tome I, p. 334. Alphonse II, roi d'Aragon, tome I, p. 131. Amanieu des Escas, tome III, p. 193. Arnaud Catalans, tome III, p. 29. Arnaud Daniel, tome II, p. 479. Arnaud de Carcassès, tome II, p. 390. Arnaud de Comminges, tome III, p. 60. Arnaud de Marsan, tome III, p. 62. Arnaud de Marveil, tome I, p. 69. Arnaud de Tintignac, tome III, p. 375. Aubert de Puicibot, ou le Moine de Puicibot, tome II, p. 384. Austau d'Orlhac, tome II, p. 430. Austois de Maenzac. Voyez Pierre de Maenzaci Azalais de Porcairagues, tome I, p. 110.

E

BARTHELEMI Giorgi & Boniface Calve; tome II, p. 344. Bérenger de Palasol, tome I, p. 442. Bérenger de Puivert, tome III, p. 392. Bernard-Arnaud d'Armagnac. Voyez Lombarda. Bernard-Arnaud de Monteuc, tome I, p. 97. Bernard d'Auriac (Maître), tome III, p. 176; Bernard de la Barthe, tome II, p. 202. Bernard de Rovenac ou de Rovanas, tome II, p. 312. Bernard de Ventadour, tome I, p. 18. Bernard de Venzenac, tome III, p. 225. Bernard Marti ou Martin le Peintre, tome III, p. 136. Bertrand Carbonel ou Bertrand de Marseille, tome II, p. 432. Bertrand d'Alamanon, tome I, p. 390. Bertrand d'Avignon. Voyez Gui de Cavaillon. Bertrand de Born, tome I, p. 210. Bertrand de Gordon, tome II, p. 442. Bertrand de la Tour, tome I, p. 313. Bertrand de Pâris de Rouergue, tome II, p. 446. Flacas & Blacaffet, tome I, p. 447. Boniface Calvo. Voyez Barthelemi Giorgi. Eoniface de Castellane, tome II, p. 34.

C

CADENET, tome I, p. 416.
Cercamons, tome II, p. 474.
Certan, tome III, p. 396.
Chevalier (le) du Temple, tome II, p. 467.
Clara d'Anduse, tome II, p. 477.

# ALPHABETIQUE. 451

Comte (le) d'Empurias. Voyez Frédéric, roi de Sicile.
Comte (le) de Foix, tome II, p. 470.
Comte (le) de Provence, tome II, p. 212.
Comtesse (la) de Die. Voyez Rambaud d'Orange.
Comtesse (la) de Provence, tome II, p. 223.

### D

DAUPHIN (le) d'Auvergne, & l'Evêque de Clermont, tome I, p. 303. Deudes de Prades, tome I, p. 315. Donna Castelloza, tome II, p. 464. Durand, tailleur de Paernas, tome II, p. 226.

### E

Elias Cairels, tome I, p. 378. Elias de Barjols, tome I, p. 347. Evêque (l') de Clermont, Voyez Dauphin (le) d'Auvergne.

### F

Ferrare, tome I, p. 411.
Folquet de Lunel, tome II, p. 138.
Folquet de Marseille, évêque de Marseille, tome I, p. 179.
Folquet de Romans, tome I, p. 460.
Frédéric, roi de Sicile, & le Comte d'Empurias, tome III, p. 23.

### G

GARIN d'Apchier, tome I, p. 39. Gavaudan le Vieux, tome I, p. 154.

Gaucelm Faidit, tome I, p. 354 Geoffroi Rudel, tome I, p. 85. Gerveri de Girone, tome III, p. 316. Giraud, tome II, p. 493. Giraud de Borneil, tome II, p. 1. Giraud de Cabreira, tome II, p. 4956 Giraud de Calanson, tome II, p. 18. Giraud le Roux, tome I, p. 205. Giraud Riquiet, tome III, p. 329. Granet, tome II, p. 133. Gui ou Guigo, tome I, p. 435. Gui de Cavaillon & Bertrand d'Avignon ; tome III, p. 34. Gui d'Uisel, tome III, p. 1. Gui Folqueis, tome III, p. 402. Guibert Amiels, tome III, p. 21 Guillalmet, tome III, p. 42. Guillaume IX, comte de l'oitou & duc d'Aquitaine, tome I, p. 1. Guillaume Adhémar, tome II, p. 497. Guillaume Boyer de Nice, tome III, p. 272. Guillaume de Balaun, & Pierre de Barjac, tome I, p. 119. Guillaume de Baux, prince d'Orange, tome III, Guillaume de Bergedan, fome II, p. 125. Guillaume de Cabestaing, tome I, p. 134. Guillaume & Raimond de Durfort, tome I: p. 255. Guillaume de la Tour, tome II, p. 147. Guillaume de Montagnagout, tome III, p. 92; Guillaume de Mur, tome III, p, 107. Guillaume de Saint-Didier ou Saint-Leidier : tome III, p. 119.

# ALPHABÉTIQUE.

Guillaume de Saint-Grégori, tome II, p. 121. Guillaume Figueira ou Figuiera, tome II, p. 448. Guillaume Gasmar, tome III, p. 405. Guillaume Magret, tome II, p. 242.

Guillaume Galmar, tome III, p. 405.
Guillaume Magret, tome II, p. 243.
Guillaume-Pierre de Casals, tome II, p. 424.
Guillaume Rainols d'Apt, tome I, p. 251.
Guionet, tome III, p. 31.

### Н

Hugues Brunet, tome II, p. 411 & 412. Hugues Brunet, tome I, p. 401. Hugues de l'Escure, tome II, p. 205. Hugues de Mataplana, tome III, p. 118. Hugues de Penna, tome III, p. 309. Hugues de Saint-Cyr, tome II, p. 174.

### J

JEAN d'Aubusson, tome II, p. 205. Jean Estêve de Bésiers, tome III, p. 397. Izarn, missionnaire dominicain & inquisiteur, tome II, p. 42.

### L

LANFRANC Cigala & Simon Doria; tome II, p. 153. Lanza, tome II, p. 310. Lombarda & Bernard - Arnaud d'Armagnac; tome II, p. 248.

### M

MARCABRES, tome II, p. 250. Mathieu de Querci, tome II, p. 262. 454

Moine (le) de Fossan, tome II, p. 224. Moine (le) de Montaudon, tome III, p. 156. Moine (le) de Puicibot. Voyez Aubert de Puicibot.

N

Natibors, ou Madame Tiberge, tome III, p. 321.

O

OGIER ou Augier, tome I, p. 340.

P

PALAZIS. Voyez Tomiers. Paulet de Marseille, tome III, p. 138. Peirols d'Auvergne, tome I, p. 322. Perdigon, tome I, p. 428. Pierre Bremond-Ricas-Novas, ou Richard de Noves, tome II, p. 377. Pierre Cardinal, tome III, p. 236. Pierre d'Auvergne, tome II, p. 15. Pierre de Barjac. Voyez Guillaume de Balaun. Pierre de Bucignac ou Rofignac, tome III, D. 154. Pierre de Caravana, tome III, p. 424. Pierre de Corbian ou Corbiac, tome III, p. 227. Pierre de la Mula, tome I, p. 129. Pierre de Valieres, tome III, p. 428. Pierre Durand, tome III, p. 147. Pierre & Austois de Maenzac, tome III, p. 234. Pierre III, roi d'Aragon, tome III, p. 150. Pierre Rogiers, tome I, p. 103. Pierre Vidal, tome II, p. 266.

# ALPHABÉTIQUE. 455

Pistoléta, tome III, p. 430. Pons Barba, tome I, p. 177. Pons de Capdueil, tome I, p. 43. Pons de la Garda, tome III, p. 311. Pons de Montlaur, tome III, p. 326.

### R

RAIMOND de Castelnau, tome III, p. 77. Raimond de Miravals, tome II, p. 396. Raimond de Salas, tome III, p. 323. Raimond de Tor ou de la Tour, de Marseille; tome III, p. 111. Raimond Gaucelm de Bésiers, tome III, p. 187. Raimoni Jordan , vicomte de Saint-Antoni , tome II, p. 316. Raimond Vidal de Bésaudun, tome III, p. 277. Rambaud, tome III, p. 313. Rambaud d'Orange & la Comtesse de Die tome I, p. 161. Rambaud de Vaqueiras ou Vacheiras, tome I. p. 257. Richard de Barbésseu, tome III, p. 81. Richard de Noves. Voyez Pierre Bremond-Ricas-Novas. Richard I, roi d'Angleterre, tome I, p. 54.

### 2

Savari de Mauléon, tome II, p. 99; Simon Doria. Voyez Lanfranc Cigala. Sordel, tome II, p. 79.

### Т

THIBAUT de Blinon, tome III, p. 2756

# 456 TABLE ALPHABÉTIQUE.

Tiberge (Madame). Voyez Natibors. Tomiers & Palazis, tome III, p. 45.

### V

VILLE-ARNOUX (le troubadour de).
tome III, p. 436.

Fin de la Table alphabétique des Troubadours:

# ERRATA du premier Volume.

Disc. prélimin. p. xxxvij lig. 15. sécondèrent ; lisez fécondèrent

p. 36 lig. 18 eut, lif. ait

p. 171 lig. 2. paroissoit, lif. paroissent

p. 346 lig. 12 les, lif. le.

# ERRATA du second Volume.

p. 41 lig. 9 voulut, lif. voulu

p. 323 lig. 3 quelque roman, lif. un roman connu

p. 350 lig. 3 de supprime, lif. de ce que je supprime

p. 383 lig. 7 ce, lif. &

P. 427 lig. 1 bourg du Périgord, ajoutez aujourd'hui ville épiscopale

p. 485 lig. 2 behones , lif. behours.

# ERRATA du troisième Volume.

p. 101 lig. 7 pour, lif. par

p. 141 lig. 18 excessivement bien , effacez bien

p. 205 lig. 21 esprit, lif. mon esprit

p. 342 lig. 8 importans, lif. importuns

p. 43 1 lig. 9 facile, lif. futile,



MAG 2012035

